ed thanks

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Séminaire de Québec Bibliothèque

quality egibility Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

ire filmeding on dimprese. All ig on the appresprinted Les exemplaires criginaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'Impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

che 'CON-ND''), Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ▼ signifie "FIN".

i at je to be ned left to i as te the Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

3

1 2 3

1 2 3

#### MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANS! and ISO TEST CHART No. 2)





APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 — U300 — Phone

(716) 288 - 5989 - Fax



M. DCC. XXXII.



8809

202

EX

E ]

DA

PI

Satyres, chée aux Figures, de la déporeilles. côtés font avec des étoient in mâ. Tab.

nous font
fentent le
gure d'ur
far de la
& celle d
de fe men
ge, rang
des premi

29-

Breragne.

# EXPLICATION DES PLANCHES ET FIGURES

CONTENUES

DANS LE III. TOME.

PLANCHE I.

37

ETTE Planche nous met au fait des premiers habillemens des hommes, & de leurs parures, de ce qui a donné lieu à la fable des Satyres, & de l'idée symbolique qu'on avoit ettachée aux cornes des animaux. Des trois premieres Figures , celle du milieu represente une His coeffée de la dépouille d'un Taureau avec ses cornes & ses oreilles. Cuperus in Harpocrate, pag. 109. A les côtés sont un Jupiter Ammon 1. & un Lysimachus. 3. avec des cornes à la tête, attachées comme si elles étoient inhérentes. La Chausse Mus. Rom. sec. primâ. Tab. 4. G rg. Les Figures du second rang nous font voir deux Satyres. J. tels que les representent les anciens monumens. Ils sont entre la Figure d'un ancien Germain. 4. Commentaire de Ce-Jar de la nouvelle Edition d'Angleterre, pag. 138. & celle d'un Ameriquain. 5. tel qu'ils ont coûtume de se mettre lorsqu'ils vont en guerre. Les figures du 3e. rang nous montrent une continuation des idées des premiers temps dans les Cimiers des Ducs de Bretagne. 7. Vuljon de la Colombiere, Theatre Tome III.

EXPLICATION

d'Honneur, Tom. 1. pag. 49. & d'une ancienne famille de Flandres. 8. Recherche des Antiquités, & Noblesse de Flandres de l'Epinoy, Liv. 1. pag. 312. Le médaillon du milieu représente un Prince de la Maison de France, combattant dans un tournois contre un Duc de Bretagne, l'un & l'autre a son casque surmonté de son Cimier. Vulson de la Colombiere, loc. cit.

#### PLANCHE II.

25

On voit ici un détail des habillemens & des ornemens des Sauvages. 1. 2. Figures de Sauvages des Nations Iroquoises & Huronnes vétus à la moderne, homme & femme. 3. 4. Figures des mêmes vêtus à l'antique. 5 Collier des Anciens auquel est pendu ce qu'on nommoir Bulla chez les Romains. La Chauf. Mus. Rom. sett. 5. Tab. 6. 6. Collier des Sauvages auquel est attachée une grande pièce de porcelaine, parallele à la Bulla des Romains. 7. Collier des Anciens, parallele à ceux que portent les Sauvages & qui semble avoir été de même matiere. Montfaucon, Ant. Expl. Tom. 3. Planche 157. pag. 168. 8. Brasselet de porcelaine travaillée en petits Cylindres. 9. Caracolis des Caraïbes ou Sauvages Meridionaux. 10. Sac à petun des Sauvages Septentrionaux. 11. & 12. Les deux parties des Brodequins que les femmes Caraïbes des Antilles mettent au-dessus & au-dessous du gras de la jambe, & qui sont pour elles une marque d'ingenuité & de liberté.

#### PLANCHE III.

39

La Planche 3. nous met sous les yeux les Peintures Caustiques & Hieroglyphiques. 1. Picte ancien Theodore de Bry India Occid. part. 1. Icon. 1. 2. Sauvage peint, parallele au Picte représenté dans la Figure première. Creuxius, Hist. Canad. pag. 79,

me un COL tur Lei deu la f Gu che alle le p ge Cer baff de I l'un mer il el ave

Sauvinale.
me di raïbe un per le marine di pain di faire prése

une fa

tir up

met

DES PLANCHES ET FIGURES.

Entre ces deux personnages est un Sauvage de l'Amerique Septentrionale, 3. gravant son portrait sut un arbre, & écrivant à sa maniere ce qu'il veut faire connoître par cette espece de monument. Dans le bas de cette Planche sont détaillées ces sortes de peintures, dont chacune peut être regardée comme une Lettre. La premiere porte que le Sauvage nommé les deux Plumes, a. b. de la Nation de la Grue, c. & de la famille du Bœuf sauvage, d. accompagné de 15. Guerriers, h. a fait un prisonnier, f. & enlevé trois chevelures, g. au sixième voyage qu'il a fair pour aller en guerre, k. & au quatrième où il a commandé le parti, i. Dans la seconde il est dir, que le Sauvage nommé les deux fléches, a. b. de la nation du Cerf, c. & de la famille du Loup, d. est allé en Ambassade portant le Calumet de paix chez la Nation de l'Ours, e. accompagné de 30. personnes, h. Dans l'une & dans l'autre Figure le Sauvage est non-seulement representé par sa figure hieroglyphique, mais il est encore peint dans son entier, dans la premiere avec ses armes, e. & dans la seconde tenant le Calumet & la Tortuë f.

## PLANCHE IV.

73

On a gravé dans cette Planche deux ménages des Sauvages de l'Amerique Meridionale & Septentrionale. Le Cabanage des premiers est une Case en forme de Carber dont on ne voit qu'une moitié; un Caraïbe y est suspendu dans son Hamac sous lequel est un perit seu. De cinq semmes Caraïbes, l'une ratisse le manioc, l'autre l'écrase, la troisseme passe la farine du manioc par un hibichet, la quatrième fait le pain de Cassave, & la cinquième porte du bois pour faire bouillir la marmitte. Le Cabanage opposé représente une Cabane Iroquoise ouverte, où l'on voit une femme faisant la sagamité, un ensant qui fait rêtir un poisson & un épy de bled d'inde. Hors de la

qui font né.

ancienne

tiquités,

1. pag.

rince de

tournois

fon caf-

es orne-

iges des

oderne,

vêtus à

endu ce

Chauf.

auvages

celaine,

lier des

uvages

ontfau-

Cylin-

s Meri-

tentrio-

ins que

au-def-

eintures n Theo-Sauvala Fi-

ã 2

EXPLICATION

Cabane sont trois semmes, la premiere pile le blest d'inde dans une pile de bois, la seconde l'écrase entre deux pierres grain à grain, & la troisième travaille se un sac pour mettre des provisions de farine; au bas de la Planche sont gravés quelques épis de bled d'inde, la plante du manioc & une patate; à l'autre extrémité est une presse pour séparer le suc du manioc qu'on exprime aussi avec un acouleuvre, dont on vois une figure pendante à l'un des bouts du Carbet.

#### PLANCHS V.

103

Cette planche est distribuée en deux sujets. Le premier représente le Conseil general des Floridiens, & l'épreuve des Guerriers propres à faire la campagne. Le Chef assis sur son Trône, est au milieu des Anciens, des Norables, & des Devins qui y paroissent distingués par leur manteau; un homme debout les harangue, & porte ensuite à chacun la coupe de cassine qu'il doit avaler. Les femmes d'une part préparent la cassine, & de l'autre on voit un de ces hommes habillés en femme, que j'ai dit être semblables aux Prêtres de Cybéle ou de Venus Uranie, & que les Européans ont nommé les Hermaphrodites. Je m'étois persuadé d'abord que ce nom leur avoit été donné par les Européans, trompés & séduits par quelques apparences, qui les avoient induits dans l'erreur de croire qu'ils étoient Hermaprodites rée!lement & de fait : mais je commence à croire qu'il faut qu'il y ait quelque fondement de cette erreur dans le nom même que ces Peuples donnent à cette sorte de Prêtres, pour marquer precisement leur état mixte, de l'homme dans la réalité, & de la temme dans leur profession, & dans l'habillement qu'ils portent comme les femmes : ce qui fait un composé androgyne, mais qui est purement symbolique. Herodote m'autorise dans ce sentiment ; car, an Liv. 4. N. 67. il appelle Androgynes certains hommes Enarées étant déreçû d'e ces hom meriqua faire la ( le boire,

Les D manteau

PL

Le prem la Virgin fait men tes les Re présentat décrite p à la page

PL

Manie cupées à pleins de cau, & la le feu, & autre affi & en état Au-delà champs, voit les fe façon, & je l'ai mar

DES PLANCHES ET FIGURES.

hommes parmi les a ciens Scythes qu'on nommoso Enarées, qui étoient habillés en femmes, & qui étant dévoués au culte de Venus-Uranie, avoient reçû d'elle une maniere de divination particuliere; ces hommes se rapportent sort à cette espece d'Ameriquains. Le second sujet représente la maniere de faire la Chica, l'Ouicou ou Caouin, & la maniere de le boire, ce que les François ont appellé faire un vin.

Les Devins y sont pareillement specifiés par leur

manteau.

#### PLANCHE VI.

124

Cette Planche est aussi distribuée en deux sujets. Le premier est une danse de Religion des Peuples de la Virginie. Je n'en ai point parlé, parce qu'il en est fait mention dans la Relation de Smith, & dans toutes les Relations de la Virginie. Le second est une réprésentation d'une partie de la danse des Bressliens. décrite par le Sieur de Lery, & que j'ai rapportée à la page qui y répond.

#### PLANCHE VII.

146

Maniere de faire le sucre d'Erable. Les semmes occupées à aller chercher les vaisseaux, qui sont déja pleins de l'eau qui coule des arbres, portent cette eau, & la versent dans des chaudieres qu'on voit sur le seu, & ausquelles une semme veille, tandis qu'une autre assisé, pêtrit avec les mains cette eau épaissie, & en état d'être mise en consistence de pain de sucre. Au-delà du Cabanage & du Bois, paroissent les champs, tels qu'ils sont à l'issue de l'hyver; on y voit les semmes occupées à leur donner la premiere saçon, & à semer leur bled d'inde de la maniere dont je l'ai marqué à la p. 69.

103

e ble

e entre

raille &

au bas

d d'in-

re ex-

nanioc

on voie

t.

te pretes , &c
pagne.
s Anoiffent
but les
le cafprépahemolables
& que
es. Je
bit été
ts par
dans

cette t leur de la

s rée!-

e qu'il

lement ait un mboli-

; car ,

#### EXPLICATION

#### PLANCHE VIII.

158

Cette planche divisée en deux sujets, fait voir dans celui d'enhaut un ancien Marcoman tout armé d'osier, parallele à un Sauvage armé aussi de bois & d'écorce de pied en cap. Le Marcoman est pris des Commentaires de Cesar de la nouvelle Edition a Angleterre, pag. 30. & le Sauvage, des Voyages de Champlain, Edition de Paris 1632. pag. 291. Entre ces deux personnages est la Buchette ou le signal de l'enrôlement des Sauvages, parallele aux symboles de l'Antiquité qu'on appelloit Tessera, dont j'ai donné quelques Figures. La premiere est un symbole des Chrétiens. Cabinet de sainte Genevieve, pag. 1. Fig. 6. Les autres sont tirées de La Chausse Mus. Rom. sect. s. Tab. 8. La Médaille qui est au bas, représente une semme tenant d'une main un de ces symboles, & de l'autre une come d'abondance avec l'Inscription LIBERALITAS Aug. Elle est de Balbinus. Ces symboles se trouvent en plusieurs autres Médailles des Empereurs. Le second sujet représente un parti de Guerriers sortant de leur Village à la file les uns des autres. Leur Chef est à la tête chantant sa chanson de mort.

Les deux Planches suivantes concernent la navigation des Peuples de l'Amerique.

### PLANCHE IX.

187

Dans le premier sujet que cette Planche présente, est un canot des Eskimaux, tel que je l'ai décrit à la page 20 s. Au-dessus sont gravés quelques monumens de l'ancienne Egypte, où l'on voit de petits bâteaux de papier, paralleles à ceux d'écorce dont se servent les Sauvages. Montfancon, Ans. Expliq. Tom. 2. Planche 14 z. pag. 150. Le sujet d'en bas fait voir un radeau de courges sèches, vuidées &

bien bot

PL

Sault cipit er res. Da ractes q bles. Lo viere be ge de le la repre lit égal village, avancée gue, de autre d rapide q dent & quant d

PL

Voya
Sauvage
fur des leurs tra
de leurs
D'autre
Cabanag
fer la ch
tres font
La Raqu

fort rest

ts, fait voir n tout arme ffi de bois & est pris des elle Edition des Voyages . pag. 291. ette ou le siarallele aux oit Tessera, miere est un nte Genevieirées de La Médaill**e** qui t d'une main rne d'abonuc. Elle est en plusicurs nd fujet releur Village est à la tête

t la naviga-

187

e présente, l'ai décrit à lesques mopit de petits lecorce dont ms. Expliq. Lijet d'en bas le vuidées &c

#### DES PLANCHES ET FIGURES.

bien bouchées, au-dessous duquel est peint un habitant du Pérou conduisant une Balze.

#### PLANCHE X.

178

Saults & Cascades. On voir ici les Rivieres se préeipiter selon les divers degrés de la hauteur des Terres. Dans l'éloignement se présente une de ces cataractes que leur extrême élevation rend impratiquables. Les Sauvages obligés de quitter le lit de la Riviere beaucoup au-dessus de la chûte, y font portage de leurs canots & de leurs équipages pour venir la reprendre au-dessous. La Riviere dans un second lit égal & de niveau, coule tranquillement devant un village, auprés duquel on distingue sur une pointe avancée deux Sauvages qui travaillent à une pyrogue, deux canors de la façon des Abenaquis, & un autre de celle des Outaouacs. Au-de Jous est un rapide qu'on peut sauter. Deux Sauvages le descendent & deux autres remontent terre à terre en piquant de fonds.

#### PLANCHE XI.

180

Voyage sur les neiges & campement d'hyver. Les Sauvages paroissent ici, les uns portant leur équipage sur des bretelles, & les autres le tirant après eux sur leurs traînes. Le Graveur a oublié de les envelopper de leurs fourrures, ainsi que la saison le demande. D'autres arrivez au lieu du rendez-vous, dressent le Cabanage. Quelques-uns s'occupent du soin de dresser la chaudiere, de couper du bois; & quelques autres sont du seu à leur maniere par la Terebration. La Raquette qu'on voit en l'air, est fort bien saite & sort ressemblante.

# EXPLICATION

# PLANCH : XII.

219

Siège d'un Fort ou Village palissadé. La Planche s'explique par elle-même, & n'a pas besoin d'une plus ample explication.

# PLANCHE XIII.

218

Conduite des prisonniers, & seur entrée dans le Village. Le premier sujet représente la maniere d'attacher les Esclaves, & de les garder pendant la nuit. On voir à côté un des Guerriers qui passe une chevelure, & la prépare de la maniere dont ils ont coûtume de préparer les peaux & que j'ai expliquée à la pag. 29. Le second sujet fait voir les Esclaves exposées à la mauvaise reception qu'on seur fait à seur arrivée dans les Villages de seurs Vainqueurs ou des Alliés de ceux-ci. La marche commence par ceux du parti des Vainqueurs qui portent les chevelures, suivent trois prisonniers, qui tiennent en main la Tortus & le bâton orné de plumes de Cigne. Les gens du Village rangés en deux hayes & armés de bâtons, y sont disposés à les bien recevoir.

Fin de l'Explication des Planches & Figures du troisième Tome.

Mœurs

maille d'inquest affi homm l'on re coup c

219

dé. La Planche esoin d'une plus

238

entrée dans le a maniere d'atendant la nuit. fle une cheveils ont contuxpliquée à la felaves expofait à leur arueurs ou des nce par ceux schevelures, main la Tore. Les gens du de bâtons, y

& Figure

Mœurs



# MŒURS

DE S

# SAUVAGES

AMERIQUAINS.

COMPARE'ES AUX MOEURS

DES PREMIERS TEMPS.

Occupations des Hommes dans le Village.



'Homme ne pour le travail, languit & s'ennuye dans le repos. Il lui faut une occupation; s'il n'en a point, il en cherche & s'en donne, & souvent au défaut d'une

meilleure, il s'en fait une de s'inquiéter, ou d'inquiéter les autres. Cette proposition, qui est assez exactement vraïe de la plûpart des hommes chez les Peuples de l'Europe en qui l'on remarque beaucoup de vivacité & beaucoup d'action, ne l'est pas tout-à-fait tant par

Tome III.

MOEURS DES SAUVAGES raport aux Sauvages de l'Amérique. Ceux-ci fe font un honneur de leur oissvete; La paresse, l'indolence, la fainéantise sont dans leur goût & dans le fonds de leur caractère : de forte que n'ayant ni sciences ni métiers, n'ayant plus d'ailleurs, ou presque plus les exercices réglés du temps passé qui pouvoient les tenir en haleine, ils sont les gens du monde les plus desœuvrez; & si l'on en excepte certaines petites choses qui ne leur demandent pas beaucoup de temps, moins encore de sujettion & d'application, ils sont presque toûjours les bras croisez, ne faisant autre chose que tenir des Assemblées, chanter, manger, jouer, dormir, & ne rien faire.

Quelque dure que fût la vie des Lacedémoniens & des Crétois, & quelque précaution qu'eussent pris les Législateurs de ces Républiques, on peut dire neanmoins que payant que la guerre pour objet, & ayant banni de chez eux les Arts, l'Etude des Sciences, leur vie étoit proprement une vie oissive & paresseuse, laquelle sit donner à ces derniers, par un Poète dont parle S. Paul, \* le terme injurieux de Venires Pigri, qui donne en deux mots une idée parfaite de cette sainéantise, ou ils étoient tombez, sur-tout après que s'étant relâchez de la rigueur de leur première discipline, ils se laisséent entièrement

enerver par la mollesse.

Les occupations de leur compétence les plus laborieuses sont, de dresser les palissades de leurs Forts, de faire ou de réparer leurs Cabanes, de préparer les peaux dont ils sont leur vétemens, de travailler à quelques petits meubles domestiques, de mettre en état leurs équipages de Guerre, de Chasse ou de Pêard. D. Paul. ad Tit (549, 1. v. 12.

bro

leur peu que & a poffun fi peu par Villi des ; rées fe à

en é

le so

font ving rang tez d font vaux des d douz de co ou de coucl

& qu bois: tance AGES
que. Ceux-ci fe
; La paresse;
dans leur goûr
re: de sorte
riers, n'ayant
s les exercices
bient les tenir
du monde les
recepte certaimandent pas
ore de sujetpresque toût autre chose
er, manger.

des Lacedéque préçauteurs de ces amoins que et, & ayant de des Scienne vie oifive et à ces der-. Paul, \* le jui donne en tre fainéanr-tout aprés de leur preentièrement

ence les plus alissades de er leurs Caont ils font lques petits in état leurs ou de Pê, che, enfin de s'orner, & de se mettre sur leur propre.

## Des Villages.

Ils choisissent assez bien l'emplacement de leurs Villages. Ils les fituent, autant qu'ils peuvent, au milieu des meilleures Terres sur quelque petite éminence, qui leur donne vûe sur la Campagne, de peur d'être surpris, & au bord de quelque ruisseau, qui, s'il est possible, serpente à l'entour, & fasse comme un fossé naturel aux Fortifications que l'Art peut ajoûter à un terrain, lequel se défende par lui-même. Ils ménagent au centre de leurs Villages une place assez grande pour y tenie des affemblees : Les Cabanes y sont affez setrées les unes contre les autres, ce qui les expose à un danger continuel du feu, la matière en étant aussi combustible qu'elle l'est: Leurs tuës sont peu allignées, chacun bâtissant où le sol lui paroît plus propre & moins pierreux.

Les Villages les plus exposez à l'Ennemi, sont fortisez d'une Palissade de quinze à vingt pieds de haut, & composée d'un triple rang de pieux, dont ceux du milieu sont plantez droits & perpendiculairement, les autres sont croisez & entrelacez en manière de chevaux de frise, & doublez par-tout de grandes & fortes écorces à la hauteur de dix ou douze pieds. Ils pratiquent en dedans le long de cette palissade, une espèce de banquette ou de chemin des ronces fait avec des arbres couchez en travers, tout joignant la palissade, & qui portent sur de grosses fourchettes de bois sichées en terre, ils y ménagent de distance en distance des Redoutes ou des Guéri-

Aoz

MOEURS DES SAUVAGES tes qu'ils remplissent en temps de Guerre de pierres pour se défendre de l'escalade, & d'eau pour éteindre le feu. On y monte par des troncs d'arbres entaillez par degrez qui leur servent d'échelle, la palissade a aussi ses ouvertures pratiquées en guise de creneaux.

La nature du terrain détermine la figure de leur enceinte. Il y en a de Polygones; mais le plus grand nombre sont de figure ronde & sphérique, comme l'étoient la plûpart des Villes anciennes. La palissade n'a qu'une issue par une porte étroite, & placée de biais qui ferme avec des barres de traverse, & par où l'on est contraint de passer de côté. Ils ont soin aussi de laisser un assez grand chemin entre la palissade & les Cabanes. Ces Villages sont peu fournis, & les plus gros n'ont gueres au-dessus de cent Cabanes, d'un, de trois, de cinq, ou même de sept seux, dans lesquelles il y a quelquesois plusieurs ménages.

Les Sauvages de l'une & de l'autre Amérique se fortissent à peu prés de la même manière; mais il est moins ordinaire à ceux de la Méridionale, & généralement aux Peuples errans de recourir à ces sortes de fortissications, à moins qu'ils ne soient actuellement en guerre, & qu'ils ne soient fort exposez aux inseltes de leurs ennemis.

#### Des Cabanes.

Les Cabanes de toutes ces Nations sont encore aujourd'hui la montre de la pauvreté & de la frugalité des hommes nez dans l'enfance du Monde; & si l'on en excepte les habitans du Pérou & du Mexique, qui bâtissoient de petites maisons de pierre, où il n'y avoit ni ques a leu ment fauva miér de M prop

fére. Les Hom que l bres. rie le ccux à être Les E Davi forni la nat gner ! lesqu que fa se cre dant l fous l Cabai faut e aux in forte o bords nes & des V des M des pa croiffe fur ce

itruise

AMERIQUAINS.

magnificence, ni art, ni commodité, & quelques autres Peuples de leur voisinage, qui font à leurs demeures un enduit de chaux ou de ciment assez passable, tout le reste des Nations sauvages n'a que de misérables cases ou chaumières, connues dans l'Antiquité sous le nom de Maparia ou Tuguria, lesquelles sont toutes propres à donner une idée parsaite de la mi-

fére.

Les Auteurs nous peignent les premiers Hommes, comme n'ayant pour toute retraite que les troncs des rochers ou le creux des arbres. Qu'ont ajoûté à cette première barbarie les Peuples du Nord de l'Amérique, & ceux du Sud qui habitent dans les Pais sujets à être noyez par de fréquentes inondations ? Les Eskimaux, les Sauvages du Détroit de Davis, de la Nouvelle-Zemble & les Californiens, se retirent dans des Cavernes que la nature leur a préparées pour leur en épargner la peine, ou en font d'artificielles dans lesquelles ils passent un hyver fort long presque sans en sortir : peu différens des bêtes qui se creusent des Tannières : au lieu que pendant l'Eté ils couchent en pleine campagne fous les arbres, ou tout au plus sous quelques Cabanages faits de peaux de Loup Marin. Il faut qu'ils soient bien endurcis & bien faits aux injures de l'air pour pouvoir vivre de la forte dans des climats aussi rigoureux. Sur les bords de l'Orénoque, du fleuve des Amazones & en quelques autres endroits, on voit des Villages en l'air au milieu des Palus & des Marécages. Il s'éleve dans ces Païs noyez des palmes d'une hauteur prodigieuse qui croissent fort prés les unes des autres. C'est fur ces palmes que les Naturels du pais construisent leurs habitations, ils lient ces ar-

ons font enpauvreté & ans l'enfante les habii bâtissoient n'y avoit ni

VAGES

de Guerre de

lade, & d'eau

onte par des

grez qui leur

aussi ses ou-

ne la figure

Polygones;

e figure ron-

nt la plüpart

de n'a qu'u-

& placée de

de traverse,

asser de cô-

affez grand

abanes. Ces

es plus gros

banes, d'un,

e sept feux,

ois plusieurs

utre Améri-

ême manié-

à ceux de la

ux Peuples

de fortifica-

**étuellement** 

ort exposez

reneaux.

A 3

MOEURS DES SAUVAGES bres l'un à l'autre par des poutres transversales & édifient sur ce plancher élevé de vingt à trente pieds de terre, des demeures qui semblent plûtôt être faites pour des Vautours, que pour des hommes. C'est un plaisir, diton, de voir avec quelle adresse les semmes chargées de leurs enfans & de leur bagage domestique, montent par des troncs grossièrement écôtez dans ces especes de nids. Ce n'est pas seulement contre les inondations que ces Peuples prétendent se garantir par des azyles aussi extraordinaires. Ils se mettent par-là à couvert contre les incursions subires de leurs ennemis, contre les surprises des Crocodiles & des Tygres, & contre l'incommodité des Maringuoins ou Cousine, lesquels ne peuvent pas s'élever fi haut, & leur deviendroient insupportables sans cette précaution. Les Conquerans de la Nouvelle - Espagne trouvérent des Nations nombreuses logées de cette sorte, lesquelles leur donnérent bien de la peine à vaincre, & leur firent périr beaucoup de monde. \* Il va encore en Afrique, vers les Côtes de Guinée, un des anciens Peuples Atlantiques, nommé les Vétérés, dont les Villages sont ainsi bâtis en l'air sur des pilotis au milieu des eaux.

Les Nations errantes comme les Algonquines, n'étant pas long-temps dans un même endroit, se contentent de faire des Huttes extrêmement basses, ou pêle-même avec le grand nombre de Chiens qu'elles nourrissent, elles sont dans le centre de la mal-propreté & de l'incommodité. Les Nations sédentaires ont des logemens un peu plus spatieux & plus

folides.

Les maisons des premiers Egyptiens étoient

Peup feaux de La leau Sauv

ronde des A ciens fiens. de la de plu

font of envir gueur ches fent

+ Dio

+ Pli J Du J. R grofle : la jamb une Béc Pieds. I comme des Pa fettilles Plicées chées à lemens toils re failcear ve de d paniers Tiennen

du bois

transversales de vingt à res qui sem-Vautours, plaifir, ditles femmes bagage dos groffiéreids. Ce n'eft ons que ces r des azyles ent par-là à ites de leurs Crocodiles modité des els ne peuur devienprécaution. e - Espagne es logées de ent bien de périr beaun Afrique,

Algonquis un même des Huttes me avec le nourrissent, propreté & sédentaires ieux & plus

nciens Peu-

étérés, dont

air sur des

ens étoient

AMERIQUAINS.

bâtics de cannes & de roseaux, \* selon Diodore de Sicile. † Pline dit la même chose des Peuples Hyperboréens. Les cannes, les roseaux, les bois, & les feüilles de Palmiste & de Latanier, les écorces d'Orme & de Bouleau, sont aujourd'hui la matière de celle des Sauvages.

Quant à leur forme, quelques-unes sont rondes, comme les Tabernacles ou les Tentes des Anciens, comme les Tours des Mosynœciens, des Tyrrhéniens & des Gaulois Parissens. Telles sont les Cabanes des Peuples de la Floride, des Nathez à la Louisiane, &

de plusieurs autres Peuples.

Les Carbets & les Cases des Caraïbes sont ovales. Le Carbet ou Case commune a environ soixante à quatre-vingt Pieds de longueur, § & est composé de grandes sourches hautes de dix-huit à vingt pieds. Ils posent sur ces sourches un Latanier \*\*, ou un

+ Diodor. Sic. Lib. 1. cap. 7.

† Plinius, Lib. 16, cap. 36. ¶ Du Terre, Traité 7, c. 1. f. 10.

J. Rochefore , Hift. Morale des Antilles , chap. 15.

\*\* Le Latanier est une espece de Palmiste; il sort d'une grosse motte de racines ; il n'est gueres jamais plus gros que la jambe il est presque par-tout égal & se leve droit, comme une féche, quelquefois jusques à la hauteur de 40. à 500 pieds. Il a tout autour un doigt d'épaisseur d'un bois due comme du fer , & tout le refte est filasseux comme le cœux des Palmistes; au lieu de branches, il n'a que de longues festilles, qui étant épanoilies, sont rondes par le haut, & plicées par le bas à la façon d'un évantail. Elles sont attachées à de grandes queues, lesquelles sortent de certains fra Jemens qui entourent le corps de l'arbre comme une grosse toile rousse & fort claire ; ces seuilles étant liez par petits faisceaux, servent à couvrir les cases, & la peau qu'on enleve de dessus les queues, est propre à faire des cribles, des paniers & plusieurs autres petites curioficés que les Sauvages riennent entre leurs meubles les plus prétieux. Ils font aussi du bois de cet arbre, des arcs, des massues dont ils se ser-Ment au lieu d'épée, des zagayes qui font de petites lances als

MOEURS DES SAUVAGES autre arbre fort droit qui sert de faîte, sur le.. quel ils ajustent des Chevrons, qui touchenz jusqu'à terre des deux côtez. Ils le couvrent de feiiilles de Latanier, de roseaux, de cannes, de joncs, ou d'autres herbes qu'ils sçavent enlacer les unes dans les autres si proprement, qu'ils y sont bien à couvert des pluses & des autres injures du temps. Mais comme les Carbets ne reçoivent de jour que par la Porte, laquelle est si basse qu'on ne peut gueres y entrer sans se courber, il y fait ordinairement fort obscur & on doit y être trés-incommodé de la fumée des feux que chacun a soin d'entretenir sous son Hamac. Les Cases particulières sont de la même forme que le Carbet. Les femmes qui les habitent, y entretiennent une grande propreté,& ont soin de les balayer souvent; les jeunes gens ont aussi le soin de balayer le Carbet, & de le tenir propre. \* Le Pere du Tertre dit que dans le Carbet, outre la porte commune, il y en a une autre particulière plus petite, par laquelle aucun des Sauvages ne passe, & n'oseroit même passer. Ils prétendent qu'elle est destinée pour les esprits, lorsqu'ils sont appellez par leurs Boyez ou Devins dans leurs évocations magiques.

Les Cabanes des Brésiliens sont faites en forme de berceau, & de même matière que celles des Caraïbes; Elles sont fort longues; cinq ou fix Cabanes composent un gros Village. Il est vrai que dans chaque Cabane il y a jusqu'à soixante & quatre-vingt person-

nes partagées en différens ménages.

gues qu'ils dardent avec la main contre leurs ennemis, & ils en munissent la pointe de leurs stéches, qui sont par comoyen aussi pénétrantes que si elles étoient si acier.

Du Terrye , loc, citat,

Iroq de Ca l'Am ment pas 1 aux l Voiti re de

Ce nelle ges c tion, Chac pieds n'en le no cune par cl le foû toute toute deux les èc 8 qu la Tu corce on fai 'en arc d'une ze po Lautre dehor

bles à

dans,

AMERIQUAINS.

Ce n'est pas sans raison qu'on a donné aux Iroquois le pom d'Hotinnonsionni ou de Faiseurs de Cabanes: Se sont en effet ceux de toute l'Amérique qui sont logez le plus commodément. Cependant ce nom ne leur convient pas tellement, qu'il ne pût être appliqué aux Hurons & à quelques autres de leurs Voisins, qui ont pris d'eux la même maniéte de se bâtir.

#### Cabanes Iroquoises.

Ces Cabanes sont aussi en forme de tonnelle ou de berceau de jardin; elles sont larges de cinq ou fix brasses, haute à proportion, & longues selon la quantité des seux, Chaque feu emporte vingt ou vingt-cinq pieds de plus sur la longueur de celles qui n'en ont qu'un, lesquelles n'excédent point le nombre de trente ou quarante pieds; chacune de ces Cabanes porte sur quatre poteaux par chaque feu, qui sont comme la base & le soutien de tout l'Edisice. On plante dans toute la circonférence, c'est-à-dire, dans toute la longueur des deux côtez, & aux deux pignons, des piquets pour affujettir les écorces d'Orme qui en font les murailles, & qui y sont liées avec des bandes faites de la Tunique intérieure, ou de la seconde écorce du bois blanc. Le quarré étant élevé on fait le ceintre avec des perches courbées en arc, qu'on couvre aussi d'écorces longues d'une brasse, & larges d'un pied ou de quinze pouces. Ces écorces enjambent l'une sur l'autre comme l'ardoise. On les assujettit en dehors avec de nouvelles perches, semblables à celles qui forment le ceintre en dedans, & on les fortific encore par de longues

iére que ongues; ros Vilbane il person-

GE 3

ite, fut le-

i touchenz

couvrent

x, de can-

qu'ils sea-

fi propre-

des pluies

is comme

que par la

ne peut y fait or-

feux que

Hamac.

nême for-

les habi-

opreté, &

es jeunes

arbet, &

ertre dit

mmune,

s petite,

passe, &

it qu'elle

u'ils sont

ins dans

faites en

mis, & ils

pièces de jeunes arbres fendus en deux, qui régnent dans toute la longueur de la Cabane de bout en bout, & qui font soûtenuës aux extrémitez du toit, sur les côtez, ou sur les aîles, par des bois coupez en crochet, qui font disposez pour cet effet de distance en distance.

Les écorces se préparent de longue main; on les enleve des arbres qu'on cerne lor squ'ils sont en seve, parce qu'alors ils se dépouillent mieux; & aprés leur avoir ôté leur superficie extérieure, laquelle est trop raboteuse, on les gêne les unes sur les autres, afin qu'elles ne prennent pas un mauvais pli; & on les laisse ainsi sécher. On prépare de la même manière les perches & les bois nécesfaires à la construction de l'Edifice; & quand le tems est venu de mettre la main à l'œuvre; on invite la jeunesse du Village, à qui l'on fait festin pour l'encourager, & en moins d'un ou de deux jours tout l'ouvrage est sur pied, plûtôt par la multitude des mains qui y travaillent, que par la diligence des Travaillans.

Après que le Corps du Bâtiment est achevé, les particuliers qui y ont intérêt, travaillent ensuite à leur aise à l'embellir par le dedans & à y faire les compartimens nécessaires, selon leurs usages & leurs besoins. La place du milieu est toûjours celle du foyer, dont la sumée s'èlevant s'exhale par une ouverture pratiquée au sommet de la Cabane dans le lieu qui y répond, & qui sert aussi à y donner du jour. Ces Edifices n'ayant point de senêtres, ne sont echairez que par le haut de la même manière que le célèbre Temple de la Rotonde bâti par Agripan, qui se voit encore en entier à Rome.

cette écore retirems vents les Comodiconfile de Copar le coup

plus.

Le une l gucu tant mées leur f ils ét planc fourr prop: tife , pez d tent f pour reiller qu'ils un d'i lée. L de cui gnal \$ fi fales n'y a c

Sauva Le che deux, qui deux, qui e la Cabaitenuës aux ou fur les ocher, qui diffance en

gue main; e lorfqu'ils e dépouilte leur surop raboes autres, auvais pli; pare de la ois necel-& quand il'œuvre ; à qui l'on en moins ge est fur nains qui des Tra-

est acheirêt, trailir par le
ns nécesbesoins,
celle du
hale par
et de la
, & qui
l'alistices
éclairez
ue le céAgrip
Rome,

AMERIQUAINS ..

Cette ouverture se ferme par une ou deux écorces ambulantes qu'on fait avancer or retirer, comme on le juge à propos, dans le tems des grandes pluyes, ou de certains vents qui feroient refouler la fumée dans les Cabanes, & les rendroient trés-incommodes. Je parle seulement ici des Cabanes construites selon la forme Iroquoise; car celles qui sont bâties en rond & en manière de Glacière, n'ont pas même d'ouverture par le haut; de sorte qu'elles sont & beaucoup plus obscures, & qu'on y est beaucoup

plus en proye à la fumée.

Le long des feux, de chaque côté, régne une Estrade de douze à treize pieds en longueur sur cinq ou six de profondeur, & autant à peu-prés de haut. Ces Estrades fermées de toutes parts, excepté du côté du feu, leur servent de lit & de sièges pour s'asseoir ils étendent sur les écorces qui en font le planches des Nattes de jone & des peaux de fourture. Sur cette couche, qui n'est guere propre à entretenir la mollesse ou la fainéantise, ils s'étendent sans autre façon enveloppez dans les mêmes couvertures qu'ils portent sur eux durant le jour. Ils ne sçavent pour la plûpart ce que c'est que se servit d'oreiller. Quelques - uns néanmoins, depuis qu'ils ont vû la manière Françoise, en font un d'un morceau de bois ou d'une natte roulée. Les plus délicats en usent qui sont faits de cuir fournis de poil de Cerf ou d'Orignal; mais en peu de tems ils sont si gras, si sales, & font tant d'horreur à voir, qu'il n'y a que des gens aussi mal propres. Sauvages, qui puissent s'en account

Le fonds de l'Estrade sur le de on couche est élevé à un pied de terre tojt applie

1984

200

MOEURS DES SAUVAGES ils sui donnent cette élévation pour n'être pas incommodez de l'humidité, & ils ne lui en donnent pas davantage, pour éviter d'autre part l'incommodité de la fumée, qui est insupportable dans les Cabanes quand on s'y tient debout, & qu'on y est un peu exhausse.

Les écorces qui ferment les Estrades pardessus, & qui font le Ciel du lit, leur tienment lieu d'Armoires & de garde manger, où ils mettent sous les yeux de tout le monde leurs plats & tous les petits ustenciles de leur ménage. Entre les Estrades sont placées de grandes caisses d'écorce, en forme de Tonnes & hautes de cinq à fix pieds, où ils mettent leur bled lorsqu'il est égrené.

Au lieu de ces Estrades, les Sauvages Méridionaux se servent de lits suspendus qu'on nomme Hamacs, & qui sont un tissu de coton ou de fil d'écorce d'Arbre travaillé fort proprement. Ils les attachent aux principaux pilliers de leurs Carbets, ou bien à des Arbres lorsqu'ils sont en voïage. On y est couché trés-com modément, & il y a du plaisir d'y être en plein air à l'ombre sous des feuillages pendant la grande chaleur du jour. Les Caraibes ne les quittent guére & y passent une grande partie du tems à ne penser à rien. Ceux qui n'ont point de Hamac se sont une autre sorte de lit qu'on apelle Cabane, ce sont plusieurs bâtons en quarré posez de long & en travers, sur lesquels on met quantité de feitilles de Balisier & de Bananier. Ils sont aussi suspendus par les quatre coins & soutenus par des cordes faites de racine ou d'écorre d'Arbre.

Les Cobanes Iroquoises ont issue des deux côtés. A chaque bout il y a une espéce de tampor jou de petir apartement separé, & un

vestibule extérieur.

Ils dans de po tent . la fai cuxfeu n font ranti ils m

avec le gre côtés pend le to n'est chen ferair

Qu

Caba

Le

le for un lie Sauv ne so affis e font i aller à Pétoi Strab de l'A manı prit, dans qu'il fa te hattr

. 5 Sm

AMRIQUAINS.

Ils font dans ces tambours, aussi-bien que dans l'entre-deux des Estrades qui sont libres. de petits Cabinets des deux côtés où ils mettent leurs Nattes pour les jeunes gens quand la famille est nombreuse, ou pour s'en servir eux-mêmes dans les temps où le voisinage du feu ne leur est plus si nécessaire. Ces Cabinets sont élevés de trois à quatre pieds pour le garantir de l'importunité des puces, par-dessous ils mettent la provision de leur petit bois.

Leur vestibule extérieur se ferme en Hyver avec des écorces, & leur sert de bucher pour le gros bois, mais en Esté ils l'ouvrent de tous côtés pour prendre le frais, plusieurs mettent pendant les grandes chaleurs leurs Nattes sur le toit de ces vestibules, lequel est plat & n'est pas si exhaussé que leurs Cabanes. Ils couchent ainsi à l'air sans se mettre en peine du

ferain.

Quoi qu'on puisse aller & venir dans les Cabanes le long des feux des deux côtés entre le foyer & les Nattes, ce n'est pourtant point un lieu commode pour se promener; aussi le Sauvage quelque part où il soit, à moins qu'il ne soit actuellement en route, est toujours assis ou couché, & ne se promène jamais. Ils sont même aussi surpris de voir les Europeens, aller & venir toûjours sur leurs mêmes pas, que l'étoient les Peuples d'Espagne dont parle Strabon, lesquels voiant quelques Centurions de l'Armée Romaine se promener de cette manière, crurent qu'ils avoient perdu l'efprit, & s'offrirent à eux pour les conduire dans leurs Cabanes. Car ils croyoient, ou qu'il falloit se tenir tranquillement assis dans sa tente, ou qu'il falloit avoir envie de se battre.

Swabon, I, 3 . Pe tilly

GE S pour n'être & ils ne lui éviter d'au-

rée, qui est uand on s'y u exhauste. trades par-, leur tien-

e-manger 2 out le montenciles de

ont placées forme de eds, où ils enė.

vages Méidus qu'on issu de covaillé fort

principaux na des Ary elt coudu plaifir des feuil-

jour. Les y passent ser à rien. e font une

bane, ce z de long quantité

er. Ils sont & fourtee ou d'e-

des deux e de tam-

e . & un

14 MOBURS DES SAUVAGES

Les portes des Cabanes sont des écorces mobiles & suspenduës en dehors par en haur. Point declef ni de serrure. Au tems passé rien ne fermoit chez les Sauvages. Quand ils alloient pour long-tems en campagne, ils se contentoient d'arrêter leurs portes avec des traverses de bois, pour les défendre contre les chiens du Village. Pendant tous les sécles qui nous ont précédé, ils ont vécu dans une grande sécurité, & sans beaucoup de défiance les uns des autres, les plus soupconneux portoients leur meubles les plus précieux chez leurs amis, ou les ensévelissoient dans des trous faits exprés sous leurs Nattes, ou dans quelque lieu inconnu de Jeur Cabane. Quelques uns ont maintenant des coffres ou de petites cassettes, d'autres fortifient leurs Cabanes par les pignons aveç des planches grossiérement faites, & y mertent des portes de bois avec des ferrures qu'ils achettent des Européens, dont le voisinage leur a fouvent appris à leurs dépens, que ce qu'ils avoient fermé n'étoit pas toujours en fürete.

Ils doublent leurs portes pour se garantir du froid & de la fumée; & ils en font comme une seconde avec des couvertures de peau ou de laine. Dans les froids communs & ordinaires leurs Cabanes sont assez chaudes, mais quand le vent de Nord-Oüest tire, & qu'il fait un de ces tems rigoureux du Canada qui dure des sept à huit jours de suite à faite fendre les pierres, alors le froid y ayant pénétré, je ne sçais comment ils peuvent y durer, étant aussi peu couverts qu'ils le sont, sur-tout ceux qui couchent loin des feux. Pendant l'Eté elles sont assez fraîches, mais pleines de puces & de punaises, elles sont

auffi t

leur p \*Le fans d modes de ne que la l'Ouv faire perme ment ; dans la de se vrages propre tion, magn: de me feul ca cet ét res qu que le

No. leur n choqu pourve feifella qui perantir fit eni criture à leurs ple,

mode:

h Pint

leur poisson à la fumée.

AGES

des écorces

s par en haur.

u tems passe

ages. Quand

impagne, ils

portes avec

éfendre con-

ant tous les

ils ont vécu

ns beaucoup

s plus foup-

les les plus

s ensevelis-

s fous leurs

inconnu de

maintenant

es, d'autres

gnons avec

, & y mer-

rures qu'ils

e voifinage ns, que ce

toujours en

fe garantiz

res de peau

nuns & or-

chaudes,

du Cana-

de suite à

id y ayant

ils le font,

des feux. hes, mais

elles font

\*Les maisons des Lacedémoniens n'étoient fans doute, ni plus magnifiques ni plus commodes, leur Législateur leur ayant ordonne de ne les faire que de bois, & de n'employer que la Hache pour la construction de tout l'Ouvrage, & rout au plus la scie pour en faire les portes. Il n'avoit pas voulu leur permettre de se servir d'aucun autre instrument, ni d'aucune autre matière qui eut put dans la suite tenter les particuliers d'affecter de se distinguer du commun, par des Ouvrages plus folides & travaillez avec plus de propreté. Il en avoit apprehende une émulation, laquelle donnant entrée au luxe & à la magnificence, les eut fait sortir de cet état de médiocrité & d'égalité qu'il avoit jugé seul capable de maintenir la République dans cet état florissant, d'où déchoient les Empires qui paroissent le mieux affermis, lorsque les particuliers, sortent des bornes de la modeltie.

#### Des Habillemens.

Nos premiers percs ne s'apperçurent de leur nudité qu'après le peché. Ils en furent choques eux-mêmes, mais † ils ne firent que pourvoir alors à la bienséance, par quelques feisillages qui ne servoient qu'à cacher ce qui pouvoit blesser la pudeur sans les garantir de la rigueur des faisons. Dieu leur sit ensuite des Tuniques de peaux, dit l'E-criture. Adam & Eve inspirérent sans doute à leurs enfans de s'en couvrir à leur exemple, & d'avoir ce respect les uns pour les

# Plutarch, in Lycurgo, & Gen, cap, 3, v. 7, 9 161d, v. 216

MOEURS DES SAUVAGES autres, qui ne les exposat pas à ressentir la même honte qu'ils avoient eue lorsque leurs yeux furent défillés après leur crime. Mais il ne paroît pas que leurs ordres ou leurs conseils ayent étégénéralement suivis. Quelques Nations des plus groffiéres, sur-tout celles qui habitoient les climats les plus chauds, persévérérent dans une nudité entière ou presque entière. Quelques autres ne se couvrirent pas mieux que les premiers hommes au premier moment de leur confusion, n'employant que des feuilles, des porcelaines, des écorces & quelques tissus legers. Le plus grand nombre crut qu'il suffisoit de dérober à la vûë ce qui pouvoit blesser la modestie, soit qu'ils négligeassent par paresse ou faute d'industrie pour subvenir à leur nécessité, soit qu'accoutumés dés leur bas âge aux injures de l'air, ils ne penfassent pas avoir besoin des secours qu'on s'est procuré depuis contre l'inclémence des Saisons. Cela paroîtron sans doute surprenant & peu croïable, si nous n'avions encore quantité de peuples entiérement ou presque tout nuds, dans des climats asses rigides, lesquels nous obligent de croire ce qui seroit contre la vraisemblance, s'il n'étoit justifié & vérifié par leur exemple.

Ceux donc qui dans les commencemens s'habillérent le mieux, furent ceux qui se servirent des dépositiles des animaux, qu'ils avoient pris dans leurs Troupeaux, ou qu'ils avoient tués à la Chasse. Ce fut-là longtemps le Manteau Royal des Princes, & l'ornement des Héros. Hercule n'étoit paré que de la peau du Lion \* de Némée: l'un des Argonautes suivant Jason pour avoir

had Apollodor, i, as

part : le Ri peau aux ] vant habil & ter Bace I parur ou bi Léopa dont posté On ne so Faund Ces e des c des q

rien d

qu'à l

fions l

& à l

ont ai

Poëtes

dre ce

manié

AMERIQUAINS.

part à l'expédition de Colchos, court vers le Rivage, † & arrive couvert d'une belle peau de Taureau qui luy descendoit jusques aux Talons: Acestes en Sicile vient au devant d'Enée qui abordoit sur ses Terres, habillé d'une belle peau d'Ours de Lybie, & tenant à la main son Arc & ses slèches: Bacchus & fa fuite n'avoient pour toutes parures que les peaux des Chévres sauvages, ou bien des Tigres, des Panthères, & des Léopards qu'on a depuis attelez à son Char, dont l'invention est sans doute beaucoup postérieure à son temps.

On ne peut presque point douter que ce ne soit à ces sortes de vétemens, que les Faunes & les Satyres doivent leur forme. Ces espèces d'hommes extraordinaires ayec des cornes à la tête, des pieds de chevre & des queues pendantes par derriere n'ont rien de réel, & ne doivent leur existence qu'à l'imagination des Poères, aux expresfions Hiéroglyphiques des premiers temps. & à l'ignorance des siècles postérieurs, qui ont ainsi défiguré des hommes véritables. lesquels étoient sans doute moins bêtes que

ceux qui les ont crus tels.

Les peuples de la suite de Bacchus, c'est-àdire les hommes des premiers temps , se couvroient de la peau des animaux, & surtout des Chevreuils. Ils en attachoient les cornes à leur tête, comme un ornement que j'ai vû moi-même sur celles de nos Sauvages. Ils nouoient ces peaux sur leurs postrines avec les pattes de devant, & laissoient pendre celles de derriere avec la queuë. Cette manière d'habillement aura donné lieu aux Poëtes, de nous en faire une peinture allé-

AGES à ressentir la lorsque leurs crime. Mais res ou leurs fuivis. Queles, fur-tout ats les plus e nudité enlques autres les premiers le leur coneiilles, des elques tissus üt qu'il suf-

pour subveoutumés dés ils ne penours qu'on émence des

jui pouvoit

égligeassent

ute furpreavions enrement ou

imats affes e croire ce e, s'il n'é-

mple.

nencemens eux qui fe aux, qu'ils , ou qu'ils t-là long-

rinces, &c étoit paré mee: l'un our avoir

Apoll, Rb, l, 1, V, 1460

18 MOEURS DES SAUVAGES gorique, de la même manière qu'ils en ont évidemment fait une des Centautes, pour nous défigner les peuples qui trouvérent les premiers la méthode de dompter les Chevaux, & de les rendre dociles au frein. Ces Poetes n'ont jamais cru qu'il y ait eu une espèce de gens moitié Hommes & moitié Chevaux, ou bien moitié Hommes & moitié Chèvres. Mais le genre d'écrire & le goût même des premiers siècles, donnant dans les allusions & les figures Emblématiques, ils prenoient plaifir à envelopper tout ce qu'ils avoient à dire sous des idées fabuleuses qui étoient comme autant d'énigmes que comprenoient fort bien ceux à qui ils parloient, mais que n'ont pas affez compris ceux qui sont venus trop tard apres eux.

\* Diodore de Sicile parlant du Dieu Anubis, qui étoit adore en Egypte sous la forme d'un Chien & de Macédon lequel étoit aussi honore sous la figure d'un Loup, dir que le premier étoit un grand Capitaine, † dont l'habillement étoit la dépouille d'un chien, & le second un autre guerrier célébre qui étoit vétu de la peau d'un Loup. Le même Auteur assure la même chose, que je viens de dire, au sujet des Centaures. On trouve dans les anciens Monumens des figures d'Anubis avec la têre d'un Chien, ou bien avec la tête d'un homme couvert de la peau d'un Chien: de Jupiter Ammon sous la forme d'un Belier, ou bien avec une tête de Belier sur le corps d'un Homme, ou simplement avec des cornes de Bélier, & avec

<sup>\*</sup> Diod. Sic. lib. 1. 2-12.

Tom. III. Pag. 17

20.

AGES u'ils en one aures', pour ouvérent les er les Chefrein. Ces ait eû une & moitié mes & moiécrire & le , donnant Emblémaenvelopper s des idées itant d'énin ceux à qui affez comtard aprés

Dieu Anufous la forequel étoit oup, dit que ine, † dont l'un chien, célébre qui Le même ue je viens On trouve gures d'Ai bien avec peau d'un s la forme e tête de e, ou fimr, & avec







la feule est de r Egyptie Les C que de l torité fo la fainte ne , no c'étoit-Les cor taux & ainsi rés sication nes des de plusie qu'il n pensoit Ancien jourd'h les Iroc be relativent di qu'un 8 Le T avoit o temps fimplici pelloit Chevre Pellis Hi Florida ; fiacum. aussi ut nement Têtes C

ré d'He En Eu la seule dépositife d'une tête de Bélier. Il en est de même d'Isis & des autres Divinités

Egyptiens.

Les Cornes étoient anciennement, la marque de la puissance, de la force, & de l'autorité fouveraine. l'lusieurs témoignages de la sainte Ecriture & de la Théologie payenne, nous prouvent incontestablement que c'étoit-là l'idée commune de l'antiquité. Les cornes des Divinités des Rois Orientaux & des Césars, lesquels ont voulu être ainsi répresentés, n'ont point d'autre signisication, & sans remonter si haut; les cornes des Cimiers des Ducs de Bretagne & de plusieurs familles d'Allemagne font voir, qu'il n'y a pas encore long temps, qu'on pensoit en Europe, comme ont pense les Anciens, & comme on pense encore aujourd'hui en Amérique, en particulier chez les Iroquois, ou le terme Gannagaronni verbe relatif; formé sur celui d'onnagara, qui veut dire une corne, fignifie élever quelqu'un & le rendre confidérable.

Le Théatre des Grecs & des Romains avoit conservé jusques dans les derniets temps, l'habillement des Satyres dans sa simplicité Antique, & la Robe qu'on appelloit Satyrica, n'étoit qu'une peau de Chevreüil ou de Léopard, qu'on nommoit Pellis Hinnulei, Isale, Trage, Pardalis, Chlamis Florida, Purpureum Pallium, Venabulum Dionya siacum. Le Syrma des Pièces Théatrales étoit aussi un long Manteau de sourrures, l'oranement des Rois Barbares, qui nous est enacore représenté par le Manteau Royal des

Têtes Couronnées, lequel est bordé d'Hermines.

En Europe, en Asie, en Afrique, plusieur



20 MOEURS DES SAUVAGES Nation n'ont point eu absolument d'autres vétemens pendant plusieurs siécles. Au temps de Crésus, \* un Lydien nommé Sandanis s'attira l'indignation de ce Prince, pour luy avoir donné un conseil plein de sagesse, mais qui étoit contraire à son ambition. Car pour le détourner de faire la guerre aux Perses, lesquels vivoient alors comme des Sauvages: " Vous allez, luy dit-11, Grand » Roy, faire la guerre à des peuples, qui » n'ont pour tout vétement que des Brayers » de cuir, & quelques peaux dont ils se p couvrent : qui vivant dans des païs steriles, ne se nourissent pas de ce qu'ils voudroient manger, mais de ce qu'ils peuvent attraper : qui n'ont point l'usage and du vin, & ne connoissent que l'eau pour » toute boisson. Enfin qui n'ayant rien de bon, ne vous offrent rien que vous puise siez gagner, si vous êtes asses heureux pour » les vaincre, au lieu que vous devez faire reflexion, que vous avez infiniment à » perdre, si vous avez le malheur d'être · po vaincu.

† Tacite fait foy, que les Germains n'avoient point d'autres vétemens que des fourrures, Hérodote l'affure des Afriquains, Varron des Gétules & des Sardes, Virgile des Peuples de Scythie & de Thrace, Arrien de ceux de l'Inde, & Diodore de Sicile le rapporte aussi des Egyptiens.

Après même qu'on eut trouvé l'usage des Toiles & des Etoffes, on ne laissa pas de se servir encore des Fourrures pendant un

# Herodor. lib. 1. 1. 71. Tacis. de Morib. Germ. Herodot. Lib. 4. n. 189. Pirgif. Lib. 1. Georg Varro. Lib 2 Rei Ruft. Arrian. Lib. 8. Diod. Sice Lib. 1. cap. 7. Vide de his Tiraquellum, In Notis in Lib, Se

With Dier, Alex, ab Alexand.

trés lo vailloi Home vétus c de Ch Paris, icau, peau c nélope Trove l'éguil

le fect ces pe vent d On la est do tierem poil e noit . dans l dans 1 les cou

On

Les des pro C'est c ces pa , bier

, Stat , rene

on nes , des

» qua » me on que

, eft

" Lyb # Hom Au temps Sandanis , pour luy e sagesse, ition. Car guerre aux omme des 11, Grand iples, qui es Brayers ont ils ie s païs ste-

ce qu'ils ce qu'ils nt Pusage 'eau pour t rien de ous puisreux pour evez faire niment à ur d'être

ains n'ades fouriquains, , Virgile ce, Are de Si-

é l'usage aissa pas ndant un

189. Pirgit. 8. Diod. Sice tis in Lib. Se

· AMERIQUATUS.

tres long-tems, chez les Peuples qui travailloient le Chanvre, le Lin & les Soyes. Homère nous réprésente par tous les Héros, vetus de peaux de Lion, d'Ours, de Loup, de Chevreiil, &cc. \* Il n'est pas jusques à Piris, Alexandre, dont il fait un Damoifeau, lequel n'i pour tout ornement qu'une peau de Léopard. Cependant Hélène, Pénélope, & les autres Dames Grecques & Troyennes scavoient fort bien travailler à

l'éguille.

On avoit trouvé des les premiers temps, le secret de rendre fléxibles & maniables ces peaux, lesquelles sans préparation doivent durcir, se retrecir & devenir inutiles. On laissoit le poil des Bêtes dont la toison est douce & chaude, & on dépouilloit entierement des deux côtés, celles dont le poil est dur & peu sléxible. On leur donnoit outre cela quelque ornement, soit dans la maniere dont on les tailloit, soit dans les figures qu'on y traçoit, soit dans les couleurs qu'on y mettoit.

Les Peuples de Lybie paroissent avoir été des premiers, qui ont mis cet Art en usage. C'est ce qu'Hérodote nous fait connoître pat ces paroles. ,, Les Grecs ont pris des Ly-, biens Numides l'habit & les Egides des , Statuës de Minerve, avec cette diffé-, rence, qu'aux Egées des femmes Lybien-, nes, les franges pendantes ne sont point des Serpens, mais de fimples courroyes, , quant au reste elles sont faires sur le mê-, me modèle, & le Nom même témoigne, , que l'habit des Simulachres de Minerve ,, est venu des Lybiens, car les femmes de . Lybie mettent par-de sus leurs vetemens

A Bomer. Iliad, 3.

MOEURS DES SAUVAGES

, des Egées c'elt-à-dire, des peaux de Ché-, vres courroyées, qui ont de la frange, 3, & qui sont teintes en rouge. C'est de

, ces Egées, c'est-à-dire, de ces peaux de Chevre dépouillées de leur poil, que les

Grecs on pris le Nom d'Egides.

Du Ryer s'est embarrasse dans sa traduction en expliquant le mot Egide par celui de Bouclier. Car quoique l'usage ait consacté ce terme pour fignifier le Bouclier de Pallas, & qu'on lui ait donné ce nom en effet, parce que les Boucliers des Anciens étoient couverts de peaux de Bouc, ou de quelque autre animal, dont le cuir fut encore plus fort, il n'y a néanmoins nul terme dans le Grec qui fignifie un Bouclier, & il n'en est nullement question en cet endroit, mais seulement de la Robe qu'on mettoit sur les autres habits des Statues de Minerve. Ce qui est éviden ment expliqué, par la description que fait Hérodote de l'habillement des femmes de Lybie, qu'il dit être absolument semblable à celui dont on couvroit les Simulachres de Pallas, avec cette unique exception, que les habits des femmes de Lybie n'avoient point de Serpens ou de figures de serpens pendantes: mais seulement des franges & des courroyes de cuir.

On pourroit dire peut-être, que le mot Egide, fignisse un Bouclier en cer endroir, parce que dans les remps les plus reculés, la Robe, dont les hommes se servoient pour se couvrit leur servoit aussi de Bouclier, ce que je ne nie pas. Car en effet, \*Apollonius de Rhodes nous réprésente Ancée l'un des Argonautes, qui armant sa main droite d'une Hache, & se couvrant avec le bras gauche de la peau d'un

# Apoll, Rhod, Lib. 2. ver, 1284

Ours no lére pou n'elt pas dinaire.

Les C ciens la scavant l uns & pa de faire nent d'A iourd'hu

Puifqu

lés de pe Parthes . étoit co: Scythie cuir. Les pire, I Rome d Piscine p avoir to Nation . con des

foit de c & M. l' cela le 1 affure qu & la mei l'usage c Province nombre

Le plu

Dans l la nudité

I Hues di \* P. Vici Polyb.

ES

traducar celui t confaclier de nom en Anciens ou de fut enl terme 1, & il ndroit. toit fur rve. Ce escripent des ument Simu excep-Lybie res de

ot Egiparce Robe, JIIVUC ne nie snous s, qui & fe d'un

fran-

AMERIQUAINS. Ours noir & horrible, s'élance plein de colére pour combattre les Bébryciens, mais ce n'est pas ce qu'on entend par un Bouclier ordinaire.

Les Carthaginois avoient apris des Phéniciens la manière de préparer ces cuirs, & lo scavant M. † Huer prétend, que c'est par les uns & par les autres, que s'est perpétué l'arr de faire les beaux Maroquins qui nous viennent d'Afrique & du Levant, & qui sont au-

jourd'huy d'un si grand commerce.

Puisque tous les Scythes étoient aussi habillés de peaux, il n'est pas surprenant, que les Parthes & les Nations du Pont, dont le Païs étoit compris dans ces vastes régions de la Scythie, fussent de six excellens ouvriers en cuir. Les Romains les alant soumis à leur Empire, Auguste leur assigna sept Maisons à Rome dans la douzième région, où étoit la Piscine publique, & les Empereurs voulurent avoir toujours depuis des ouvriers Parthes de Nation, ou qui préparassent les cuits à la facon des Parthes.

Le plus grand commerce de l'Assyrie se faisoit de ces sortes de peaux, disent M. Huet & M. l'Abbé \* Girofalo, qui raportent sur cela le témoignage des Anciens. Polybe assure qu'on en tiroit la plus grande quantité & la meilieure, des Regions du Pont pour l'usage des Romains. C'étoit aussi la même Province qui leur fournissoit le plus grand nombre d'Esclaves & les mieux faits.

Dans les pais Meridionaux de l'Amérique. la nudité des Sauvages est entière ou presque

Polyb. Lib. 4.

<sup>🛊</sup> Huet du commerce, p. 66. P. Victor, Lib. de Regionib. Urbis, Rome

entière. Ceux qui habitent les climats les plus froids & qui sont les plus élevés vers le Pole Arctique, ont mieux pourvû à la décence & au besoin par les vétemens de peaux & de fourrures, que tous les Peuples qui en usent, préparent avec beaucoup de propreté.

Les Eskimaux, les autres Peuples de la terre de Labrador, du Détroit de Davis, & du
voisinage de la Nouvelle Zemble, sont tellement vetus que tout est couvert excepté le
visage & les mains. Ils se sont des Chemises
de vessies & d'intestins de Poissons, coupés
par bandes égales & cousus fort proprement.
Cette chemise ne descend que jusques aux
reins; & elle a un capuchon qui couvre bien
la tête & le col. Elle ne s'ouvre point sur la
postrine; & asin qu'elle ne se déchire point
elle est ourlée par ses bords d'un cuir fort noir
& délié.

Ils mettent sur cette chemise une Casaque de peaux de Loup marin, ou bien de Cers & & d'autres animaux qu'ils prennent à la chasse, fort bien préparées & garnies de leur poil. Ils coupent ces peaux par bandes de diférentes couleurs, & les cousent si bien les unes aux autres, qu'elles ne paroissent faire qu'une même pièce: la Casaque décend un peu plus bas que la chemise, & se terminé en pointe sur le devant. Les cuisses & les jambes sont couvertes par une sorte de haut-dechausse & de bas, qui sont de même matiére, & semblent ne faire qu'un tout ensemble.

Les femmes sont entiérement couvertes comme les hommes, mais leur Casaque est diférente, en ce qu'elle décend jusqu'au gras de la jambe, & qu'elle est serrée par une ceinture à laquelle elles attachent pour ornement plusieurs osselets fort pointus, & de la longueur

GES climats' les evés vers le à la décenle peaux & les qui en e propreté. es de la tervis, & du font telleexcepté le Chemises is, coupés oprement. fques aux ouvre bien oint fur la ire point. r fort noir

e Casaque de Cerf & nent à la ies de leur des de disi bien les Ment faire décend un ermine en les jambes haut-dene matiéensemble. couvertes saque est ju'au gras par une our orne-& de la longueur







longueur d frilleuses, vieilles, so dépositife de geblanc & r Les habill

Les habill
Sauvages men plusieurs
forte de Tun
Souliers & la

Le Brayer ne quittent p de tous les a Cabanes, o crainte de blo

Ce Brayer

Gaccaré , est, arge d'un pie lls la font par replie dans un ceint sur les l'devant. & par pied ou envir ques Statuës approchoient néanmoins, de faire reton enveloppoient

Les femmes ment: celles ce tent une espéce nouée sur les é mi-jambes, ai des femmes E les Huronnes, nes, n'ont qu'

les reins, & ...

A MERIQUAINS. longueur d'une aiguille de tête. Les plus frilleuses, comme sont ordinairement les vieilles, font ces sortes de Casaques de la déposiille de certains Oiseaux dont le plumage blanc & noir, fait un affez joli effet.

Les habillemens des Iroquois & des autres Sauvages moins Septentrionaux, confiftent en plusieurs pièces, qui sont le Brayer, une sorte de Tunique, les Bos ou Mitasses, les

Souliers & la Robe.

Le Brayer est le seul nécessaire & qu'ils ne quittent point. Ils se dépouillent assément de tous les autres quand ils sont dans leurs Cabanes, ou qu'ils en sont gênez; sans

crainte de bleffer la modestie.

Ce Brayer, que nos Iroquois nomment Gaccaré , est, pour les hommes, une peau arge d'un pied & longue de trois ou quatre. ls la font passer entre les cuisses, & elle se replie dans une petite corde de boyau qui les ceint sur les hanches, d'où elle retombe par devant. & par derriere, de la longueur d'un pied ou environ. J'en ai vû à Rome à quelques Statuës des Anciens Egyptiens qui en approchoient un peu, avec cette différence néanmoins, que les Egyptiens, avant que de faire retomber cette pièce sur le devant, enveloppoient leurs cuisses qui en étoient : couvertes en dehors.

Les femmes s'enveloppent plus modestement : celles des Nations Algonquines portent une espèce d'Etole ou de Robe sans bras, notiée sur les épaules, laquelle pend jusqu'à mi-jambes, ainsi qu'on les voit aux Statues des femmes Egyptiennes. Les Iroquoises & les Huronnes, ainsi que les Lacedémoniennes, n'ont qu'une espèce de juppe ceinte sur les reins, & qui finit au-dessus du genou.

Tome III.

26 MOEURS DES SAUVAGES Elles ne les font pas décendre plus bas, pour n'en être pas embarrassées lorsqu'elles tra-

vaillent à la terre.

La Tunique est une sorte de Chemise sans bras, saite de deux peaux de Chevreüil, minces & légéres, déposiblées entiérement de leur poil & découpées en gusse de frange par le bas, & à la naissance des épaules, absolument de la même manière que les Cuirasses à la Romaine. Cette Tunique, qui est particulière aux Nations Huronnes & Iroquoises, est de tous leurs vétemens celui qui leur paroît le moins nécessaire, & plusieurs s'en passent aisément, particulièrement les hommes.

Pendant qu'ils sont en voïage & durant la rigueur de l'hyver, ils ont des bras postiches, lesquels ne tiennent point à l'habit ou à la Tunique, mais qui sont liés ensemble par deux courroyes qui passent derrière les épau-

les.

Les bas ou Mitasses, ainsi que les François les nomment, se font d'une peau repliée & consuë, laquelle s'étrecit dans le même sens que la jambe, & à qui on laisse en dehors une frange ou un rebord de quatre doigts de largeur. Les femmes les font monter jusques aux genoux, & les attachent au dessous avec des jartieres joliment travaillées en poil d'Elan & de Porc-Epy. Les hommes les portent jusques à mi - cuisses, & les attachent sur les hanches à la ceinture qui tient leur Brayer.

Ces bas qui n'ont point de pied, s'emboittent dans des souliers d'une peau simple, sans talon & sans semele de cuir fort. On la fronce un peu sur les doigts du pied où elle est cousue, avec des cordes de boyau, à une petite lang tous les peau, qu distance du talon pied. Ce rente de plusieurs deux de s grande b placer au de laisser voir perd

Quelque ques à modez con les at à la chaus gens de g

La Rol quarré, une braffe quelques. ment dép de peaux che, de B pièces ra ftor ou d frangées e pures de des femm las. Du ce plus petiti pieds. A cureuils n animaux à ou ces dé celles qu'o pour s tra-

refans
refinent
frange
s, abs Cuiqui est
& Iros celui
& pluulière-

rant la postiibit ou ble par épau-

ançois
bliée &
ne fens
dehors
igts de
ufques
as avec
il d'Eportent
ent fur
ar Bra-

nboite, fans fronelle est ne peA M E R I Q U A I N S. 27 tite languette de cuir. On reprend ensuite tous les pis avec des courroyes de la même peau, qu'on passe dans des trous pratiqués de distance en distance, & qu'on je au-dessus du talon, aprés les avoir crossées sur le col du pied. Cette chaussure n'est nullement dissérente de celle de Rois Parthes, dont on voir plusieurs Statuës à Rome, & entr'autres deux de pierre de Touche qui sont d'une trèsgrande beauté, & que Clement X I. a fair placer au Capitole, peu de temps avant que de laisser au Monde Chrétien, le regret d'avoir perdu un si saint Pontise.

Quelques-uns font monter ces souliers jusques à mi-jambes, pour être moins incommodez des néges, & alors la manière dont on les attache les fait ressembler assez bien à la chaussure qu'on donne aux Héros & aux gens de guerre dans la Milice Romaine.

La Robe est une espèce de couverture en quarré, longue d'une brasse en un sens, sur une brasse & demie dans l'autre. On laisse à quelques-unes le poil. D'autres sont entièrement dépouillées : quelques-unes sont faites de peaux entiéres d'Elan, de Cerf ou de Biche, de Bœuf Ilinois, &c. D'autres sont de pièces rapportées de plusicurs peaux de Caitor ou d'Ecureuils noirs. Ces Robes sont frangées en haut & en bas, par des découpures de la peau même, comme les Egées des femmes de Lybie, ou les Egides de Pallas. Du côté de la tête, les découpures sont plus petites, & un peu plus longues vers les pieds. A celles qui sont faites de peaux d'Ecureuils noirs, on arrache les queues de ces animaux à la bordure d'en bas. & ces queues ou ces découpures font le même effet que celles qu'on voit aux Aumusses des Chanoines

28 MOEURS DES SAUVAGES

Les Sauvages s'enveloppent dans ces Robes qu'ils portent d'une manière négligée. Ils les affujettissent seulement avec les mains, & rien ne les attache, si ce n'est dans leurs voïages. Car alors étant chargez de leurs paquets, ils les lient par le milieu du corps avec une ceinture pour n'en être pas embarrassez. Dans les mauvais tems ils le sont passer sur leurs têtes, qui hors cela sont toûjours nuës, comme celles des anciens Romains, & ont tout-à-fait l'air de celles que nous presentent les Medailles dés Césars.

Pour le present la plupart des Sauvages qui sont au voisinage des Européens, en conservant leur ancienne manière de s'habiller, n'ont fait que changer la matière de leurs habits. Ils portent des chemises de toile au lieu de Tunique, des brayers & des Mitasses d'étoffes. A la place de leurs Robes de fourres, ils se servent de couvertures de laine, de poil de chien, & de belles écarlatines rouges & bleuës. Il y en a aussi beaucoup qui portent une sorte de juste-au-corps à la Françoise, que les Canadiens nomment capots. Mais, comme je l'ai déja dit, avant l'arrivée des Européens, tous leurs vétemens étoient de cuir. Les étoffes & les toiles leur étoient absolument inconnuës, & ne sont point encore en usage chez les Nations éloignées, qui ne peuvent pas jouir facilement · de nôtre Commerce.

#### Manière de préparer les Peaux.

La préparation de ces peaux n'est pas difficile ni de longue haleine. Après les avoir faires macérer dans l'eau assez long-tems, & après les avoir bien raclées, on les rend douces i fo féchent Pour les avec un & en pe bles, fo

Ils ne font let mettre à au défau qui pro preffez, terre, fi en form tites bra dans to trou du l ne puiss s'en exha nétre bio te fort b Cette ma mais elle quand il Cabanes poteaux nent les n'étant p nos tuya ches cou cras, le infenfible C'eft de qu'ils foi long-tem trés-bon u elles ne co

lées comn

AMERIQUAINS.

ces à force de les manier; de sorte qu'elles séchent, pour ainsi parler, entre leurs mains. Pour les adoucte davantage, on les frotte avec un peu de cervelle de quelque animal, & en peu de tems ces peaux sont fort slexi-

bles, fort douces & fort blanches.

Ils ne passent point à l'huile celles dont ils font leurs souliers, & celles qu'ils veulent mettre à l'épreuve de l'eau; mais ils supléent au défaut de l'huile, en les faisant fumer, ce qui produit le même effet. Quand ils sont pressez, il leur sussit de faire un perit trou en terre, sur lequel on suspend la peau cousuë en forme de poche, & soûtenuë par de petites branches qui l'affujettissent en dedans dans toute sa longueur. Ils jettent dans ce trou du bois pourri, & d'autres matiéres qui ne puissent pas s'enflammer. La fumée qui s'en exhale, ne sortant point au dehors, pénétre bien-tôt cette peau, qu'on peut ensuite fort bien laver sans crainte qu'elle se ride. Cette manière de fumer est la plus prompte, mais elle jaunit les cuirs, ce qui n'arrive pas quand ils les suipendent au haut de leurs Cabanes, sur les perches qui posent sur les poteaux qui la soûtiennent & qui environnent les feux. Car la fumée qui s'en éleve n'étant point gênée comme elle l'est dans nos tuyaux de cheminée, ou dans ces poches cousuës en forme de chausse d'Hypocras, le pénétre peu à peu d'une manière insensible, sans les jaunir & sans les noircir. C'est de ces peaux qu'on fait les Tuniques qu'ils font encore lessiver aprés s'en être long-tems fervis. Toutes ces peaux font d'un trés-bon usage, & dans l'art de les préparer, elles ne courent point de risque d'être brûlées comme celles qu'on prépare en Europe.

liffivoir s, & dou-

Ro-

igée.

ains,

eurs

leurs

corps

font

toû-

Ro-

que

qui

iser-

ler ,

eurs

ic au

affes

our-

lai-

lati-

quo

àla

vant

nens

leur

font

el01-

nene

#### Peintures Caustiques sur les Peaux.

A l'exemple des Peuples de Lybie, dont nous avons parlé après Herodote, ils peignent ces peaux, & y font des figures de diverses couleurs, qui seur donnent de l'agrement, & en relevent la bea té. Quoique cet ouvrage n'ait pas une grande finesse, il demande cependant beaucoup de travail; car avant d'y mettre la peinture, on grave assez profonde, ment sur la peau préparée, toutes les lignes dans lesquelles le Minium & les autres couleurs doivent être infinuées, de la même facon dont les Anciens en usoient pour écrire sur les Tablettes de Cedre enduites de cire, ou bien même pour graver sur le bois & sur l'yvoire, des Portraits & d'autres fortes de Tableaux. Le Graveur burinoit d'abord tous les traits des lettres ou des figures qu'il vouloit tracer; il faisoit ensuite couler de la cire fonduë, & empreinte de diverses couleurs dans ces lignes, & dans ces fillons, Pline\* nomme cestrum ou Viriculum, l'aiguille ou le Burin qu'on employoit à cette Gravure. St Isidore de Séville † le nomme Graphium. Scriptorium, Rhodiginus § & d'autres, Canterium. On peut en effet appeller Caustique cette peinture, en prenant ce terme dans un sens métaphorique, comme on en use encore aujourd'hui pour des opérations, où le fer produit la même action que le feu. Car ce seroit une grande erreur de se persuader que ces peintures Caustiques des Anciens qui se faisoient sur l'yvoire & sur le bois, & sur des tablettes enduites de cire, fussent de la mê-

\* Plin. lib. 35. c. xt. † Isidor. Orig. lib. 7, 6, 20

me natur ment em on en use on fe ferv un fer roi terium , il le bois, & de ce qu' trait, ou s fait coule les cires poser sur cires se se roit voilé ployoit d ges, que pour les n chaque tr avec les co ge n'étoit Itique, qu ment, par & fur le ailleurs. I ou bien d premiers cause du d en main n'étoient des Stilets se servoier

La peintu les fillons o une espece tirent d'un rouge, ma Ils la trouy AMERIQUAINS.

me nature que celles où il faut nécessairement employer le feu, de la manière dont on en use pour les émaux. Si le Burin dont on se servoit pour graver sur l'yvoire, eût été un fer rouge qu'on entend par le terme cauterium, il cut certainement gâté l'yvoire ou le bois, & le feu s'y seroit fait sentir au-delà de ce qu'il cût fallu pour exprimer chaque trait, ou graver chaque fillon. Si aprés avoir fait couler dans ces traits & dans ces fillons les cires colorées, il eût encore fallu les exposer sur le feu ou dans un fourneau, les cires se seroient confonduës, le bois se seroit voilé, & l'yvoire cût éclaté. On n'employoit donc le feu dans ces sorres d'ouvrages, que pour rendre les cires fluides, & pour les mettre en état d'être appliquées sur chaque trait, après les avoir bien mêlées avec les couleurs. Tout le reste de l'ouvrage n'étoit aussi par conséquent appellé Caustique, que métaphoriquement & improprement, parce que le Barin faisoit sur l'yvoire & sur le bois, le même effet que le feu fait ailleurs. Le Burin des Anciens étoit de fet ou bien d'os. Il fut mê un temps où les premiers furent absolument défendus, à cause du danger qu'il y avoit d'avoir toûjours en main un instrument, dont les blessures n'étoient pas moins dangereuses que celles des Stilets. Les Sauvages originairement ne se servoient que de petits osselets bien pointus.

La peinture que les Sauvages font couler dans les fillons qu'ils ont gravez sur les peaux, est une espece de Minium ou de cinnabre, qu'ils tirent d'une terre laquelle est d'un assez beau rouge, mais qui ne vaut pas nôtre vermillon. Ils la trouvent sur les bords de quelques Lacs

B 4

dont ignent iverses nent souvramande

nt d'y

ondés lignes s coune faécrire e cire s

tes de d tous vou-

& fue

a cire uleurs line \* ou le

re. St . Scrierium-

cette n fens

reau-

seroit e ces

e faiir des i mê32 MOEURS DES SAUVAGES ou Rivières. Ils y employent aussi les sucs &

les cendres de quelques plantes.

J'ai toûjours eu dans l'idée qu'il se pourroit bien faire que les Sauvages fissent une
couleur de la nacre de leur porcelaine réduite
en poudre impalpable; car elle est du plus
beau pourpre du monde. Mais ayant négligé
de m'en informer dans le païs, & n'ayant
trouvé personne qui pût m'en rendre compte, je ne puis rien dire sur une chose, laquelle auroit pû nous donner de grands éclaircissemens sur la pourpre des Anciens.
Les Anglois établis à la Virginie, sont à portée de faire cette recherche,

Il est évident par tout ce que j'ai deja dit de l'habit de peau des femmes de Lybie, & de la Robe Théâtrale, soit le syrma, soit la Satyrique, à qui on donnoit les noms de Chlamis Fiorida, ou de Purpureum-Palisum, que cette manière de peindre les peaux de la première Antiquité. Il m'est venu sur cela deux

réflexions.

La première est, que lorsque les Auteurs les plus anciens nous parlent des Robes peintes, & des Robes travaillées à l'aiguille, ils veulent peut-être parler de cette peinture que j'ai appellée Caustique, & que par l'aiguille Babyloniene, Phrygiene, Sémiramiene, Sydoniene, il se peut faire qu'on doive plûtôt les entendre d'un Burin à graver, que d'une aiguille à coudre.

La seconde, c'est que quoique l'on ne puisse nier que l'art de brocher & de mettre les laines, les sils & les soyes en œuvre pour s'habiller, ne soit trés-respectable pour son antiquiré, il est néanmoins postérieur à celui de graver & de peindre sur les cuirs, dont la priorité, si j'ose me servir de ce terme de l'E- nombi miers temps s'en co

de cet
Mais j
ble de
fait cr
Car ce
l'Antic
le port
premié
foient
véteme
l'imita
Pallas

& fail

celui de

bord e

Je fc

qu'on contre l buë tour fe trour pour fai lius Firr Hillorid le nom de démé art Arca font hor ptiens. ! nerve ce l'a peint

> + Julius † Pausa

es fucs &

I fe pouriffent une
ne réduite
le du plus
nt négligé
k n'ayant
dre comhose, lagrands éAnciens.
ont à por-

i deja dit ybie, & a, foit la noms de ium, que le la precela deux

Auteurs

bes peinuille, ils

sture-que
l'aiguille
iene, Syve plûtôt
ue d'une

ne puifnettre les re pour pour fon ir à celui dont la e de l'E- A M E R i Q V A I N S. 33' cole, se manifeste encore dans un grand nombre de Nations, qui l'ayant reçu des premiers ages du monde, ont ignoré jusqu'à nos temps l'usage des toiles & des étosses pour

s'en couvrir.

On peut bien attribuer à Pallas l'invention de cette peinture Caustique, & au Burin. Mais je ne sçai si c'est à elle qu'on est redevable de l'art des Tisserands. La raison qui me fait croire l'un, me fait douter de l'autre. Car ce n'étoit sans doute que par respect pour l'Antiquité, & en mémoire des habits qu'elle portoit elle-même, ou qu'elle avoit mis la première à la mode, que les Athéniens saisoient de peaux de Chévres courroyées, les vétemens & les Égides de ses Simulachres, à l'imitation des Égées des semmes Lybiennes. Pallas étoit née dans la Lybie, selon la fable, & saisoit mieux le métier de la guerre, que celui de coudre & de siler une quenoitille.

Je sçai que ce que je dis ici révoltera d'abord certaines personnes, qui ne croyent pas qu'on en puisse ôter l'invention à Minerve, contre le sentiment commun qui lut en attribuë tout le mérite. Ce que je dis néanmoins se trouve fonde sur l'Antiquité suffisamment pour faire naître un doute. Car outre que Julius Firmicus \* distingue dans la Théologie Hiltorique des Payens, cinq personnes sous le nom de Minerve, qu'il est assez difficile de démêler, Pausanias † fait l'Auteur de cet art Arcas fils de Callisto. Quelques-uns en font honneur aux Lydiens, d'autres aux Egyptiens. Si donc on a regardé dans la suite Minerve comme l'inventrice: Si à Athènes on l'a peinte avec une Lance d'une main, & une

\*Julius Firmic. lib. de errore Prof. Relig. † Pausamas in Arcadic, pag. 132, Quenouille de l'autre: Si les Poètes ont feint à sa louiange la fable de son combat d'émulation avec Arachné, cela n'a été que par une espece d'attribution honoraire, parce que les Anciens sous le personnage de Minerve née du cerveau de Jupiter, representant la sagesse de Jupiter ou du souverain Estre, en avoient fait une Divinité, laquelle présidoit à toutes les sciences & à tous les arts, dont l'invention marquoit de la sagesse & de l'intelligence; ce qui nous est parfaitement bien expliqué par saint Isidore de Séville \*.

## Peintures Caustiques sur la chair vive.

Ce n'est pas seulement l'art de faire ces sortes de peintures Caustiques, sur les peaux de Chevreiiil & des autres animaux que les Sauvages ont hérité de leurs peres, ils en ont encore appris celui de se faire de magnifiques broderies sur la chair vive, & de se composer un habit qui leur coûte cher à la vérité, mais qui a cela de commode, qu'il dure aussi long temps qu'eux. Le travail en est le même que celui qui se fait sur les cuirs. On crayonne d'abord sur la chair le dessein des figures qu'on veut graver; on parcourt ensuite toutes ces lignes, en piquant avec des aiguilles ou de petits offelets, la chair jufqu'au vif, de maniere que le sang en sorte. Enfin on infinue dans la piqueure du Minium, du charbon pile, ou telle autre couleur qu'on veut appliquer.

L'opération n'en est point extrêmement douloureuse dans le moment qu'on la fait; car après les premières piqueures les chairs sont comme endormies; d'ailleurs les Quvriers
avec ta
ne don
Mais a
playes
les chai
quelqu
du dan
ge dan
être fo
temps
conven

grandes

Les A

fort di
aux P
wille,
préfer
en y g
petits
da
aux P
petits
character
noble
noble

a comm

Solin +

dans le i

<sup>.</sup> Ifidor. Orig. lib. sp-cap, 20.

<sup>\*</sup> Ifidor. (
nomen à co
ôc expresso
speciem cio
† Solinus

Partim Bar pueris vari vifceribus Neque que cunt, quar bibant,

AMERIQUAINS.

vriers de ces sortes de tapisseries travaillent avec tant d'adresse & de promptitude, qu'ils ne donnent presque pas le temps de sentir. Mais après qu'on a infinué les couleurs, les playes s'irritent par cette espece de venin, les chairs s'enstent, la sièvre survient & dure quelques jours; il y auroit même peut-être du danger pour la vie, si l'on faisoit l'ouvrage dans son entier, sur-tout lorsqu'il doit être fort chargé, & s'ils ne prenoient des temps doux & tempérez, pour éviter les inconveniens qui en pourroient arriver dans les grandes chalcurs.

E S

ont feint

d'émula-

par une

e que les

ve née du

a fagesse

avoient

à toutes

l'inven-

l'intelli-

bien ex-

faire ces

es peaux

que les

ls en one

nifiques

compo-

vérité,

ure auffi

t le mê-

irs. On

Tein des

urt en-

avec des hair juf-

en forte.

Minium .

ir qu'on

mement

la fait;

s chairs

les Qu-

ve.

Les Auteurs font mention de cette Peinture Caustique, d'une maniere fort claire & fort distincte. C'est elle qui donna le nons ⇒ aux Pictes. Ce nom, dit S. Isidore \* de Se-» ville, convient parfaitement à l'image que » présente leur corps, que l'Ouvrier peint » en y grave plusieurs figures par plusieurs petits points qu'il y fait avec une aiguille. \* & dans lesquels il infinue le suc des plantes » qui naissent dans leur pays, afin que leur » noblesse écrite, pour ainsi parler, sur tous » les numbres de leur corps, se distingue du » commun par le nombre de ces caractères. Solin † parle des mêmes peuples à peu prés dans le même sens que S. Isidore. Pomponius

\* I fidor. Origin, lib. 19. cap. 23. Nec abest gens Pictorum nomen à corpore habens, quod minutis opifex acus punctis & expressos nativi graminis success includit, ut has ad sur speciem cicatrices ferat Pictis artubus maculosa nobilitas.

<sup>†</sup> Solinus de Magna Britannia cap. 25. Regionem tenent partim Barbari, quibus per artifices plagarum jam inde à queris variæ animalium effigies incorporantur, inscriptisque visceribus hominis , incremento pigmenti notæ crescunt. Neque quidquam magis patientiz loco nationes ferz ducunt, quam ut per memores cicagrices plurimum fuci artus Dibant.

MOEURS DES SAUVAGES
Mela S, traitant de la Scythie d'Europe, dit
des Agathyrses, qu'ils peignoient leurs visages & leurs corps de figures inéfaçables; les
grands s'y distinguoient par là du commun
peuple, à qui il n'étoit pas permis d'en avoir
un si grand nombre que les gens de qualité.
Lucien \* rend le même témoignage des Assyriens. Hérodote † assure aussi que les semmes de Thrace faisoient consister leur noblesse dans la quantité de ces marques, qu'elles faisoient graver sur leurs visages. Je laisse
plusieurs autres passages des Historiens & des
Poètes, lesquels sont assez connus.

Comme plusieurs Nations perdirent cet usage, & qu'il n'y avoit plus que les Barbares qui en fissent parade, les idées de beauté & de noblesse qu'on y avoit attachées, changérent bien dans la fuite des temps \( \); car cette peinture devint une marque d'infamie parmi les Peuples policez, de sorte qu'il n'y avoit que les esclaves & les criminels qui fussent ainsi notez, soit qu'on leur imprimât des caractères pour les reconnoître & les empêcher de fuit, soit qu'ils vinssent ainsi marquez des pays où on les avoit fait aptifs. Les Romains les appellosent par dérission les Litrés, & on disoit parmi eux, comme en proverbe, qu'il n'y avoit point de gens plus lettrés que les Samiens : parce que les esclaves amenez de Samos, ou peut-être de Samothrace, avoient un plus grand nombre de ces figures. On leur donnoit aussi en général le nom d'Istriens, à cause du grand nombre de ceux qu'on amenoit d'Istrie, dont les Peuples excelloient dans ces fortes de piqueures. On

Pempenius Mela, lib. 2. cap. 12. \* Lucian. de Dea Syriar † Herodot liu. 2. n. 6. J Rhodig. Calus lect. Antiq. dib. 8. cap. 12.

Tom. III. Pag

22

ES . urope, dit leurs vifacables; les commun d'en avoir de qualité. des Affye les femleur noies, qu'cks. Je laise iens & des

dirent cet les Barbade beauté ées, channps ¶; car d'infantie e qu'il n'y ninels qui imprimât & les emainsi marit maptifs. érifion les omme en ns plus less esclaves le Samobre de ces general le nombre de es Peuples eures. On

cian. de Dea lett. Antiq.







23.

les appel de la cou bleuâtre cælatos, l roiffoit rie.

Le non
fignifie pa
l'alphabe
dans un fi
ginus dit
figure d'u
d'un vaifi
gures abit
Les cru

chez les A nent des qu'ont fa fervent po fans laiffe bleuarre à courges sa y inférent ni si long les offelets & l'on per Solin a di ner plus d constance ont, à lai nombre de pas plus s'è douleur qu

trice peut s
J'ai fait s
tions, que
gion ancien

# Salin, loc. o

les appelloit aussi les Bleus (a uleo), à cause de la couleur du charbon pilé, qui devient bleuâtre dans la chair où il est insinué, & culatos, les Cizelez, parce que leur corps paroissoit comme un ouvrage de marquèterie.

Le nom de Lettrés ou de Polygrammates, ne fignifie pas, que tous eussent des caractères de l'alphabet imprimés. Ce terme doit être pris dans un sens plus générique. En esset, Rhodiginus dit qu'on imprimoit aux Athéniens la figure d'un Cheval, à quelques autres celle d'un vaisseau, & ainsi de plusieurs autres si-

gures abitraires.

Les cruelles incisions, qui sont en usage chez les Amériquains Méridionaux, deviennent des peintures inéfaçables; les playes qu'ont fait les dents d'Acouty, dont ils se fervent pour cet effer, ne se ferment jamais sans laisser une cicatrice, laquelle devient bleuarre à cause des cendres corrosives des courges fauvages & des autres drogues qu'ils y inserent. L'ouvrage n'en est pas li délest ni si long à finir, que celus qui se fait avec les offelets; mais if est bien plus douloureux, & l'on peut bien dire de ces Petiples ce que Solin a dit des Pictes, que rien ne doit donner plus d'idée de leur patience & de leur constance invincible, que le courage qu'ils ont, à laisser faire sur eux un plus grand. nombre de ces playes, dont le souvenir ne doit pas plus s'effacer de leur esprit, à cause de la douleur qu'elles leur ont causée, que la cicatrice peut s'effacer de dessus leur corps.

J'ai fait voir, par leurs différentes initiations, que c'étoit une pratique de leur Religion ancienne. On peut dire aussi, que c'est

<sup>#</sup> Salin, loc. sie,

38 MOEURS DES SAUVAGES chez eux une marque de leur noblesse, ainsi que l'étoit chez les Agathyrses, chez les Peuples de Thrace, chez les Pictes, & généralement chez tous ceux dont les Auteurs nous ont parlé à cette occasion. Car véritablement ils se font honneur de ces marques glorieuses, & l'on doit avoir remarque dans le cours de leurs initiations, qu'ils en reçoivent un plus grand nombre, à proportion qu'ils s'élèvent & deviennent plus considérables, chaque nouveau degré d'élévation exigeant de nouvelles épreuves & une nouvelle ceremonie, dans laquelle on leur fait toujours un grand nombre de ces douloureuses incisions. Je ne sçai si c'est un point de Réligion, ous'il l'a été originairement parmi les Nations de l'Amérique Septentrionale; ce sont au moins des marques de confidération, & les notables se font honneur d'en avoir un plus grand nombre, que ceux qui leur sont infé-

Entre ces Sauvages Septentrionaux, quel-Nations ont plus de goût pour ces Peintures Caustiques que d'autres; elles sont plus communes & d'un travail plus recherché à la Virginie, à la Floride, & vers la Louissane, que chez celles qui sont plus au Nord, lesquelles en ont moins. Il y en a même quelques-unes, à ce que je croi, qui n'en avoient point l'usage. Les Iroquois me paroissent l'avoit pris de leurs voisins: les hommes sont presque les seuls qui se fassent piquer, & la plupart ne le font qu'au visage, tout au contraire des Bressliens & Caraïbes, qui regardent, dit-on, comme une marque d'esclavage, d'avoir le visage ainsi marqué. Les femmes Iroquises ne se font point piquer du tout, si ce n'est quelques-unes en petit nom-

bre, lesqu mede pou des dents tracer une de la mach par où l'hu que, elle elles guér. source du cette peini ceux qui o brûler le n enfance as point de b la barbe p de cette so en ont dit Marcellin.

Pein

Les figu fur leur vid de Hiérogres. Je m'e vient de la tre sa victo où il passi chasse, qu cet endroit un affont q défaut de l nottes cara personnelle

eendi principiis Pilorum vigor bus , hebetetur

font au

8 les

un plus nt inféMarcellin. \*

, queles Peinont plus ché à la issane, rd, lefe quelavoient ent l'aes font r, & la au coni regaresclavaes femquer du it nombré, lesquelles s'en servent comme d'un remede pour prévenir ou pour guérir le maldes dents, & celles-là se contentent de faire tracer une petite branche de feitillage le longde la machoire. Elles prétendent que le nerf par où l'humeur coule sur les dents, étant piqué, elle n'y peut plus tomber, & qu'ainsi elles guérissent le mal en allant jusqu'à la

par où l'humeur coule sur les dents, étant piqué, elle n'y peut plus tomber, & qu'ainstelles guérissent le mal en allant jusqu'à la source du mal. C'est aussi apparemment de cette peinture caustique qu'ont voulu parler ceux qui ont écrit que les Huns se faisoient brûler le menton & le bas du visage dés leur ensance avec un fer chaud pour n'y avoir point de barbe, car il n'est plus possible que la barbe puissé poindre où l'on a été piqué de cette sorte; & il faut expliquer ce qu'ils en ont dit par ce qu'en a écrit Ammien.

AMERIQUAINS.

## Peintures caustiques Hiéroglyphiques.

Les figures que les Sauvages font graver fur leur visage & sur leurs corps, leur servent de Hiéroglyphes, d'écritures, & de mémoires. Je m'explique: Quand un Sauvage revient de la Guerre & qu'il veut faire connoître sa victoire aux Nations voisines des lieux où il passe: Quand il a marqué un lieu de chasse, qu'il veut qu'on sçache qu'il a choisicet endroit pour lui, & que ce seroit lui faire un affont que d'aller s'y établir, il supplée au désaut de l'Alphabet, qui lui manque, par des nottes caractéristiques, qui le distinguent personnellement; il peint sur une écorce »

Ammian-Marcellinus, lib. 3v. de Hunnis. Ab îpfis na cendi principiis infantum ferro fulcantur altius gena, un Pilorum vigor temperivitis emergens, corrugatis cicausicibus, hebetetur.

qu'il éleve au bout d'une perche dans un lieu de passage, ou bien il lève avec sa hache quelques éclats sur un tronc d'arbre, & après y avoir fait comme une table rase, il y trace son portrait, & y ajoûte d'autres caractères qui donnent à entendre tout ce qu'ils veu-

lent'faire sçavoir.

Quand je dis, qu'il y fait son portrait, je suis persuade, qu'on comprend aisement, qu'il n'est pas assez habile pour y marquer tous les traits de son visage : de sorte qu'il y fut connoissable à ceux qui l'auroient vû; ce n'est pas non plus ma pensée. Ils n'ont point en effet d'autre manière de peindre en ces occasions que celle dont on a attribué l'invention aux Egyptiens, dont on voit encore quelque chose dans leurs Obélisques, & qui a duré plusieurs siécles dans sa première simplicite. Je parle de certe Peinture Monogramme ou Linéaire, laquelle ne confistoit presque que dans les lignes extrêmes de l'ombre des corps, plûtôt que des mêmes; \* Peinture si imparfaite, qu'il eût souvent fallu ajoûter au bas le nom de la chose qu'on vouloit exprimer, afin qu'on pût la connoître. Cependant les Peuples se faisoient un tel honneur de l'avoir trouvée, que Pline affure que les Grecs en disputoient la gloire aux Egyptiens.

Le Sauvage donc, pour faire son portrait, tire une ligne simple en forme de tête, sans y mettre presque aucun trait pour designer les yeux, le nez, ses oreilles, & les autres parties du visage: en seur place il trace les marques qu'il a fait pointer sur le sien, aussi-bien que celles qui sont gravées sur sa postrine, & qui lui étant particulières, le rendent connoissable, non-seulement à ceux qui l'ont vû, mais

# Pliu. bift. nat. lib. 35. cap. 3.

encore à deréputa fique, co rope une discernoi moiries. qui expr exemple au côté ( les symbo dont el el de celui c ou le mus cé , qu'il droite, c la Nation pire. Si c exprime a guerriers duit, & bre des pi qu'il a tué che sont 1 fonniers o de fon pa avec leurs lignes; les plumes & ques de les morts, pa mes, ou expédition distingue ( où il a cor marquées p Si le Sauva paix, tous réprésenté : ans un lieu ache quel-& après y il y trace caractères u'ils veu-

ortrait, je aisément, marquer te qu'il y ent vû; ce ont point en ces ocl'invencore quelqui a dufimpliciogramme presque mbre des inture fi loûter au it expriependant ur de l'aes Grecs

ortrait, fans figner les es parties marques bien que, & qui nnoiffa-û, mais

encore à tous ceux qui ne le connoissant que de réputation, sçavent son symbole Hiéroglyfique, comme autrefois on distinguoit en Europe une personne par sa devise, & que nous discernons aujourd'hui une famille par ses armoiries. Au dessus de sa tête il peint la chose qui exprime fon nom : le Sauvage, par exemple, nommé le Soleil, peint un Soleil; au côté droit il trace les animaux qui sont les symboles de la Nation & de la famille dont il est. Celui de la Nation est au-dessus de celui qui réprésente la famille; & le bec ou le museau de ce prémier est tellement placé, qu'il répond à l'endroir de son oreille droite, comme si cette figure symbolique de la Nation en représentoit le génie qui l'inspire. Si ce Sauvage revient de la querre, il exprime au-dessous de sa figure le nombre de guerriers qui composent le parti qu'il conduit, & au dessous des guerriers le nombre des prisonniers qu'il a faits, & de ceux qu'il a tués de sa propre main. Au côté gauche sont marquées ses expéditions & les prifonniers ou les chévelures enlevées par ceux de son parti. Les guerriers sont réprésentés avec leurs armes, ou simplement par des lignes; les prisonniers par le bâton orné de plumes & par le chichikout, qui sont les marques de leur esclavage. Les chévelures ou les morts, par des figures d'hommes, de femmes, ou d'enfans sans tête. Le nombre des expéditions est designé par des nattes. On distingue celles où il s'est trouvé, & celles où il a commandé, en ce que ces dernières marquées par des colliers attachés à la natte. Si le Sauvage va en ambassade pour faire la paix, tous les symboles sont pacifiques. Il est réprésenté au-dessous de sa figure avec le Ca42 MOEURS DES SAUVAGES

lumet à la main; on voit outre cela au côté gauche le Calumet en grand; la figure symbolique de la Nation chéz qui il va en négotiation, & le nombre de ceux qui l'accompagnent dans son ambassade; mais tout ceci sera plus sensible par l'Estampe que j'en fais graver, & par l'explication de chaque Fi-

gure. Cet usage, au reste, que je viens de décrire, est le propre des nations du haut de la rivière S. Laurent, & tirent vers la Louissane; les autres Nations ont aussi leur méthode particulière; elle n'est pas tout uniforme : mais ce qu'il peut y avoir de variation est connu de toutes les Nations Sauvages de qui elles sont connues elles-mêmes. l'ai vû plusieurs fois de ces sortes de Peintures Barbaresques dans les Cabanes Iroquoises, mais je ne les ai pas assez présentes à l'esprit pour en parlet d'une manière plus détaillée & plus exacte; il me suffit de dire en général que tous ces Peuples ont entr'eux une trés-grande quantité de symboles & de figures de toutes espèces, qu'on peut regarder comme un langage particulier, lequel est assez étendu, & supplée en beaucoup de choses au défaut de l'écriture, d'une manière même qui a quelque chose de plus commode qu'une Lettre.

#### Reintures passageres.

Les Peintures Caustiques & inésaçables n'empêchoient pas les anciens, & n'empêchent point encore nos Sauvages de se donner l'agrément d'une autre Peinture passagére en guise de sard, qu'ils renouvellent toutes les fois qu'ils veulent se mettre sur leur propre. Les Auteurs anciens rendent généralement te témoigne des Pictes de quantite uns se per pratiquote de Pline, de vermille recent tou sorte. D'au agrémens ophon écrit

beindre le

es avoir p

avoir grand

Chez les

au moins de Peinture of avoit non-blesse, mai de religieur C'est pour gnoient les millon; patage celle of manière to mi-Dieux; Satyres; of ment ces V

§ Pan 1 Sanguin

C'est aus

<sup>\*</sup> Plinius , lil † Xenophon ; † Plin. loc. ; ¶ Virg. Esloy

de s ela au côté tre fymbon négotiaaccompatout ceci ue j'en fais chaque Fi-

e décrire, la riviére fiane; les ode partime: mais est connu qui elles i plusieurs baresques je ne les ai en parlet is exacte; e tous ces e quantité s espèces, igage par-& supplée e l'ecritu-

néfaçables n'empêfe donnet ffagére en toutes les ar propre, éralement

que chose

A M E R I Q U A I N S. 43 te témoignage des Indiens, des Afriquains, des Pictes, des Gelons, des Agathyrses, & de quantité d'autres Peuples; mais quelques-uns se peignoient tout le corps, ainsi que le pratiquoient encore les Ethiopiens du temps de Pline, \* iequel assure qu'ils se coloroient de vermillon depuis les pieds jusques à la sête: C'étoient sans doute les Peuples qui alloient tous nuds, lesquels en usoient de la sorte. D'autres se contentoient de quelques agrémens comme les Perses, † de qui Xénophon écrit que Cyrus leur avoit permis de se peindre le tour des yeux, afin qu'ils parussent es avoir plus beaux & plus viss.

Chez les Romains, qui ne paroissoient pas avoir grand goût pour la Peinture Caustique, au moins dans les derniers temps, cette autre Peinture que je puis appeller journalière, avoit non-seulement de la dignité & de la noblesse, mais encore quelque chose de sacré & de religieux, ainsi que Pline en fait fois C'est pour cela qu'aux jours de Fêtes ils peignoient les Statuës de Jupiter avec du vermillon; parce que cette couleur imite davantage celle du feu. Ils peignoient de la même manière toutes les Statuës des Dieux, des demi-Dieux, des Héros, des Faunes, & des Satyres; c'est ce que nous expriment parsai-

ment ces Vers de Virgile:

§ Pan Deus Arcadia venit, quem vidimus ipfi Sanguineis Ebuli Baccis minioque rubentem.

C'est aussi à quoi les Poëtes & les Peintres

<sup>\*</sup> Plinius , lib. 33. eap. 7.

Temophon ; lib. 8, Cyrop. p. 1224

<sup>9</sup> Plin. loc. cit.

I Firg. Eclog. 10. v, 23.

MOEURS DES SAUVAGES font allusion lorsqu'ils donnent aux Faunes de Sa Sainte aux Satytes un visage extrêmement allumé à marbre de couleur de sans Ainst quand Falé par de couleur de sang. Ainsi quand Eglé pen voit trouv celui de Siléne avec des meures:

# † Sanguineis frontem moris & tempora pingu

Cela ne doit point être regardé comme u 

Dans leurs Triomphes, qui étoient com affagére et me une réprésentation de Jupiter dans à l'austique: gloire, le vainqueur, allant au Capitole of frir le facrissee à ce Dieu, paroissoir sur soir ceurs de Char, peint lui-même de vermillon depui la tête jusques aux pieds. Camillus \* triom pha de cette sorte, comme Pline le dit dan l'endroit que je viens de citer. S. Isider l'eus l'he de Séville rapporte aussi, que cela s'obser l'eus l'he voit universellement à l'égard de tous ceu oint un goit sur on décernoit cet honneur.

voit universellement à l'égard de tous ceu pint un gou à qui on décernoit cet honneur.

J'ai vû dans le Palais des Ursins, qu'oc ablime, mon cuppoit feu M. le Cardinal de la Termoille une Statuë d'un Hercule nud, piqué pau ui avoient tout le corps de petits cercles, avec un point dans le centre. Il n'y paroissoit que sigure cette peinture Caustique, & point d'autre panduë égal couleurs, que le temps ait pû effacer. Mais peu de jours avant mon départ de Rome présente. Con fit présent à M. l'Evêque de Sistéron que ces Urn chargé pour lors des affaires du Roy aupré syrthémen à forme de Plin, les, sit.

1 set, sit.

2 set, sit.

Pline lose cite 1 Ifed. libe 18, cape se

reusant da ites, aup arut fort p s de pein

Romaine,

AGES

AMERIQUAINS. ux Faunes de Sa Sainteté, d'un petit buste de Bacchus ent allumé à marbre, d'une palme de hauteur, qu'on d Eglé pen voit trouvé, il y avoit peu de temps, en eusant dans la vigne du Noviciat des Jeites, auprès de la porte Pie. Ce Buste me empora pingularut fort précieux, à cause de ces deux sors de peintures qui s'y remarquent encore. de comme u a Caustique ne se voir bien que sur la jouë malin qu'o auche, elle prend à l'angle extérieur de mais com œil, & serpentant le long de la joue, elle qui dans u nit au dessous de la machoire. Je ne pus ns de la jeu ses distinguer la figure qu'elle répresente. par recon eut être est-ce le serpent symbole de cette par recon eut être est-ce le serpent symbole de cette par velle le prosince se cur Mustières. La peinture ux Orgies & aux Mysteres. La peinture

res les autres qualitez, qui font un merite ins, qu'oc ublime, me fit voir en même temps dans fon riche Cabinet, deux Urnes Cinéraires, piqué pa qui avoient été trouvées dans l'Ombrie, & avec u su toutes les figures étoient peintes, chaque figure aïant une couleur uniforme, réacter. Mai de fur les armes du personnage qu'elle réacte. Cette Eminence me parut croire sistéron que ces Urnes étoient du temps des Anciens coy auprée Tyrrhéniens: mais la finesse de l'Ouvrage, a forme des Casques & des Cuirasses à la Romaine, me persuadent qu'elles sont d'un es les autres qualitez, qui font un mérite Romaine, me persuadent qu'elles sont d'un

46 Moeurs des Sauvages Ouvrage beaucoup plus moderne, aussi-bien que le petit Simulachre de Bacchus.

### Religion dans la manière de couper les Cheveux.

On ne se contentoit pas de se peindre ains se Corps avec toutes sortes de couleurs, or les répandoit jusques sur les cheveux; et tous les peuples barbares de l'Antiquité se faisoient un plaisir de les bien graisser, & de les relever par des couleurs artisscielles. Il avoit aussi différentes manières de les portes où je crois qu'il entroit de la Religion puisque Dieu défendit si expressement aux Juiss de couper les leurs à la façon des Gentils, afin de ne pas idolâtrer en ce point avec les Nations, qui ne connoissoient pas le

Dieu d'Abraham & de Jacob.

Or les Nations avoient chacune sur cela leur idée particulière que les Auteurs Anciens nous ont fait connoître dans leun écrits, & qu'on voit encore dans les Monamens qui nous restent de l'Antiquité. Le Egyptiens razoient entiérement leur têt pour les raisons que nous avons déja apportées. Les Lycens \* portoient la longue chévelure, & en étoient extrêmement jaloux. Maufole Roy de Carie, les aïant vaincus, leur imposa de trés grosses contributions. Ceux-ci afant réprésenté qu'il leu étoit impossible de les payer, le vainqueur fit semblant d'écouter leurs raisons, & se contenta de leur ordonner de couper une partie de leurs cheveux, ce qui étoit alors une marque de servitude chez les Cariens, comme ce l'est encore aujourd'hui chez les Caraïbes & les Sauvages Méridionaux. Mais

les Lycie conditio ter .ce d mieux e qu'il en j \* Auses cheveux fur le de de au ci ennemis raffoient le devan tre qu'ur jusques à dus de les Mach cide en-l' ainsi les mices à l auffi Hed Maces r & ne lair laquelle naislance fioient d qui, se pe millon, che jusqu au côté je ne iça contraire

hauche,

en avoir

<sup>#</sup> Ariflot, Occonom. lib. 2,

<sup>\*</sup> Herodot

<sup>9</sup> Plutare 9 Herodos Herodos

LGES auffi-bien hus.

es Cheveux.

peindre ainf ouleurs, on neveux; Antiquité ( aisser, & de icielles. Il e les porter Religion l'ément aux on des Gen point avec

ient pas

ne fur cel

uteurs Andans leun s les Monu iquité. Les leur tête léja apporla longue nement jaaiant vaincontribuqu'il leut vainqueut ons, & id ouper une étoit alors s Cariens, ui chez les naux. Mais

AMERIQUAINS. les Lyciens aimérent mieux subir toutes les conditions les plus onéreuses, que d'executer ce dernier ordre, jugeant qu'il valoit mieux encore n'être que tributaires, quoiqu'il en pût couter, que d'être esclaves. Les \* Auses peuples d'Afrique, coupoient leurs cheveux, & n'en laissoient qu'un flocon fur le devant. † Les Corybantes de Chalcide au contraire aiant remarqué que leurs ennemis les prenant aux cheveux, les terrassoient aisément, se faisoient razer tout le devant de la tête, & ne les laissoient croître qu'un peu par derriére depuis une oreille jusques à l'autre. Les Abantes étoient tondus de la même manière, aussi-bien que les Machlyens. On apella cette tonsure These cide en l'honneur de Thesee, qui sit couper ainsi les siens, lorsqu'il en consacra les premices à l'Oracle de Delphes: on la nomma aussi Hestoride en memoire d'Hector. § Les Maces razoient les deux côtés de la tête, & ne laissoient qu'une hure sur le sommet, laquelle prenoit depuis le front jusqu'à la naissance du col. Les Maxiens qui se glorificient d'être descendus des Troyens, \* & qui se peignoient tout le corps avec du vermillon, faisoient couper tout le côté gauche jusqu'à la peau, & ne touchoient point au côté droit. J'ai lû quelque part, mais je ne sçais plus où c'est, que d'autres au contraire laissoient croître leurs cheveux à hauche, & razoient tout le côté droit pour en avoir plus de facilité à tirer de l'arc.

<sup>\*</sup> Herodot. lib. 4. 11 180.

<sup>†</sup> Strabo, lib. 10. pag 310. ¶ Plutarch. in Thefe, Herodos. lib. 4. n. 180.

f Herodor, lib. 4. n. 175. E Herodot, lib. 4. n. 191,

48 MOEURS DES SAUVAGES

Les Arabes se faisoient tondre en rond, ne portant de cheveux que depuis le sommet de la tête jusques aux oreilles. \* Ils prétendoient imiter en cela le Dieu Bacchus; & c'est la tonsure qu'on appelleix Bacchi-

que.

L'Amérique renferme encore dans son sein une multitude de Nations, en qui l'on voit la bizarerie de presque toutes ces chévelures différentes. Les Brefiliens portent tous uniformement la tonsure Theseide ou des Corybantes de Chalcide; & Hierôme Staad, qui ne sçavoit pas ce point d'Histoire & qui ne faisoit attention qu'à la tonsure Monachale, en a tiré une mauvaise conclusion, en croïant qu'ils l'avoient reçue de S. Thomas ou des Apôtres, qui anciennemens leut avoient annoncé l'Evangile. Les Iroquois laissoient croître la leur absolument, fans la couper comme les Lyciens; ils la graissoient simplement, sans y mettre de couleurs; ils n'en metroient pas même fur leur corps ou sur leur visage, si ce n'est en temps de guerre; ensorte que c'étoit-là une espèce de déclaration qu'ils alloient chercher l'ennemi : mais le mélange des Nations aiant corrompu leurs mœurs, ainfi que je l'ai déja dit; les a aussi changées sur ce point, comme sur beaucoup d'autres; de manière que leurs Anciens se plaignent aujourd'hui, comme Juvénal † faisoit de son temps, en voiant la Ville de Rome inféctée de tous les désordres de la Gréce.

Leurs jeunes gens tout occupés de la vanité & du desir de plaire, ont recours à l'Art pour s'embellir, & empruntent des

ornemens

ornemer croyent Nôtre mais il coils font toillette ils y me cupe autobeaucoufent per deur, 8

mandent

fa tête,

Un jei

travers o croitre d Pour les fez & bie de sa têt me d'aig cuir faço laine blai grette du diverses o poil ave tondu; il ramasse s il fait un front, q Pieres &

garnis de d'un poul pendent fun fil de gueur du

Ses orei

Tome !

AMÉRIQUAINS.

ES

rond, ne

e sommet Ils pré-

Bacchus;

Bacchi-

dans son

en qui

outes ces '

s portent

seide ou

Hierôme

'Histoire

r tonfure

aife con-

recûë de

ncienne-

gile. Les

absolu-

vciens;

y mettre

is même

ce n'est

'étoit-là

alloient

des Na-

ainfi

gées sur

autres;

laignent

isoit de

ome in-

: la va-

ecours 2

ent des

nemens

éce.

ornemens étrangers, un agrément qu'ils ne croyent pas pouvoir trouver en eux mêmes. Nôtre manière de s'ajuster, laquelle paroit ridicule aux Chinois, ne leur déplaît pas: mais il ont une complaisance infinie, quand ils sont accommodés à leur mode. Leur soillette n'est pas des mieux fournies, mais ils y mettent un temps infini, & elle les occupe autant que les Dames d'Europe, & beaucoup plus que les leurs, qui paroifsent persuadées que la bien séance, la pudeur, & leurs travaux domestiques, demandent plus de modestie & de simplicité.

Un jeune Iroquois donc, pour embellir sa tête, coupe ses cheveux d'un côte à deux travers de doigt de la peau, & il les laisse croître de l'autre dans toute leur longueur. Pour les ajuster ensuite après les avoir graifsez & bien peignez, il pratique sur le haut de sa têre un ou trois petits toupets en forme d'aigrette; il y attache, avec un peu de cuir façonné, un petit morceau de porcelaine blanche; & il passe dans la base de l'aigrette du milieu un tuyau de plume orné de diverses couleurs. Il fair telever à contrepoil ave du suif les cheveux du côté qui est tondu; il treffe ceux du côté opposé & les ramasse sous l'oreille en nœud de Ruban; il fait une autre petite treffe au milieu du front, qu'il laisse pendre sur l'une des paupières & qu'il r'attache sur le côté.

Ses oreilles sont percées d'ordinaire en trois endroits. Les trous en font fort grands & garnis de noyaux de porcelaine de la groffeur d'un poulce, enfilez dans des rubans qui pendent sur la post tine; ou bien il y insere un fil de cuivre en ligne spirale de la longueur du doigt, & d'un poulce de diametre,

Tome III.

Il y ajoute outre cela un duvet trés fin de peau de Cigne: ce duvet fait sur chaque oreille unvolume de la grosseur du poing. Dans les jours de montre & de fête solemnelle, il répand encore ce duvet sur toute sa tête; & pour couronner l'ouvrage, il fait sortir au dessus d'une oreille une aigrette, une aîle, ou la dépositille entiere de quelque oyseau rare. Quelques uns se sont une espèce de diadême d'un petit collier de porcelaine ou de peau de Marte, qui aprés seur avoir ceint la tête, flotte agréablement par dernière sur leurs épaules.

Le vermillon & d'autres couleurs détrempées dans l'huile, ou mêlées avec le suif & la graisse, sont bizarrement répandues nonseulement sur le visage, mais encore sur les cheveux, & sur le duvet des oreilles & de la tête, avec quelque différence neanmoins de ce qu'ils ont coûtume de faire, quand ils doivent aller en guerre; car alors leur visage est entiérement peint, au lieu qu'ils se contentent communément de quelques embel-

liffemens.

Pour ce qui est des Sauvages qui sont toujours nuds, tous les matins ils se donnent un habit de couleur: le fond en est d'écarlate qu'ils ont soin de damasquiner, en y ajoutant plusieurs autres sigures de dissérentes couleurs, pour relever celle du sond de l'habit. Dés qu'ils sont sortis du bain, & qu'ils se sont un peu séchez, leurs semmes viennent dans le Carbet avec des Calebasses pleines de Rocou, & d'autres couleurs détrempées dans l'huile de Palmiste ou de Jenipat. Elles peignent d'abord tout le corps avec de Rocou, & ajoûtent ensuite plusieurs autres ornemens. Les jours de sête & de

folemnité le corps dis répand coques d'oqui s'y att més comme d'une pâte laquelle ils qui croiffe.

Plusieurs

du nez enti pierre vert fléche, ou qui s'étend espece de Caraïbes fe vertures da joues: ils fe gros bouto taillez en p leur sont a gent : mai qu'ils souff dité, s'ils e d'agrément tage à une c toutefois c' que \* Lope Auteur dit une mamin deux, & i petites cane demie. Ils 1 fes, & v for leurs mamm dans le fond

A Lopes de Gon

AMERIQUAINS.

colemnité ils se font outre cela frotter tout le corps dans une eau gluante, sur laquelle ils répandent une poudre cendrée faite de coques d'œuf, ou bien une espèce de duver qui s'y attache, & les fait parostre enplumes comme des Oyseaux, d'autres usent d'une pâte gommée & odoriférante, sur laquelle ils appliquent les plus belles fleurs

qui croissent dans leur Païs.

Plusieurs Nations se percent le carrilage du nez entre les narines, & y attachent une pierre verte transparente & taillée en fer de fléche, ou bien ils y insérent une plume, qui s'étendant des deux côtés, leur fait une espece de moustache. Les Bresslens & les Caraïbes se font outre cela de grandes ouvertures dans la lévre inférieure & dans les joues: ils font passer dans ces ouvertures, de gros boutons de procelaine arrondis, ou taillez en point de Diamant. Ces ornemens leur sont asses incommodes lorsqu'ils mangent : mais le sexe se persuadera aisément qu'ils souffrent volontiers cette incommodité, s'ils ont dans l'idée, qu'ils en ont plus d'agrément. La beauté coûte encore davantage à une certaine Nation de Sauvages, si toutefois c'est par ce principe qu'ils font ce que \* Lopes de Gomara en a rapporté. Cet Auteur dit que les Hommes s'y percent une mammelle, & quelques - uns tous les deux, & inserent dans les trous certaines petites canes de la longueur d'une Palme & demie. Ils se percent aussi le gras des cuisfes, & y font entrer des cannes comme dans. leurs mammelles; ces Sauvages sont placés dans le fonds du Golphe du Mexique, &

# Lopes de Gomara, Hift. Gen, de Indias , lib. 2, cap. 22

s-fin de chaque poing. folemr toute ge, il

aigretiere de se font llier de i aprés

lement

létremfurf & ës nonfur les es & de nmoins uand ils rvifage fe conembel-

onnent d'écar-, en y fferenfond de in, & emmes lebaffés urs déde Jee corps lufieurs

e & de

ui font

12. MOEURS DES SAUVAGES habitent une Isle qui n'est pas fort éloignée

de Panuco.

Les femmes des Sauvages entretiennent leurs cheveux, & en sont jalouses av-de-là de ce di' in pent imaginer. L'affront le plus sanglant que le pût leur faite, ce seroit de les leur couper, elles n'oseroient alors se monerer; & si dans le dejiil elles en coupent quelque chose, ce n'est que pour se condamner à la retraite. Leurs cheveux & généralement ceux de tous les Sandages, sont très-beaux & du noir le plus fonce qu'il y ait; elles les graissent d'huile, & ont très-grand soin de les peigner. Quant à la manière de les porter, elles se distinguent par tout de celle dont les hommes portent les leurs, excepté chez les Caraïbes des Antilles, & chez les Galibis, où les femmes les accommodent presque de la même manière que leurs maris: mais elles ont aussi quelque chose de particulier qui les distingue, & que les femmes n'ont point ailleurs : ce sont les Brodequins qui font la marque infaillible de leur liberté, & qu'il n'est point permis aux esclaves de porter, C'est une espèce de chaussure qui consiste en deux pièces, cousues de jone & de coton fort proprement travaillées, & qui serrant la jambe par ses deux extrémités, font enfler le gras de la jambe, & le font paroître plus plein & plus rebondi.

La plupart des femmes chez les Nations Sauvages, tressent leur cheveux, & les laissent pendre. Les remmes lroquoises & Huronnes, les partagent des deux côtés de la tête, les faisant tous revenir par derrière, ou elles les lien le plus prés de la tête qu'elles peuvent; elle re ennent ensuite ces cheveux pendans, y mélent de l'écorce concas-

fée de F après le descend les enve rée , & C'eft ei confilter ges de l' le corps nière di tentrion ner au peinture Iroquoil cer une . met de l dans la fe font pour me celle mais les y paffent de pierre bien des commune o Les hu

les ren
ce font de
fons, ou
que toute
fent aifén
lument n
vermine
ils n'ont i
cette puai
futus que
depuis lo
& des gra

encore.

A G E S It éloignée

tretiennent w-de-là de e plus sanroit de les rs fe monpent quelndamner à étalement trės-beaux ; elles les nd soin de le les porde celle s, excepté chez les mmodent leurs maose de pars femmes rodequins ir liberté, sclaves de e qui conone & de s, & qui ités, font it paroître

s Nations
& les laifes & Hues de la têrrière, ou
te qu'elles
e ces chece concaf-

AMERIQUAIN .. see de Péruche, qui sert à les co. erver, & après les avoir repliés, de manière qu'ils ne descendent pas plus bas que les reins, elles les enveloppent d'une peau d'anguille préparée, & enduite de vermillon bien éclatant. C'est en cela qu'elles font principalement consister leur beauté. Les femmes des Sauvages de l'Amérique Méridionale se peignent le corps comme les hommes, mais d'une manière différente & distinctive. Dans la Septentrionale elles se contentent de se donner au visage quelques agrémens de cette peinture; on doit cependant en excepter les Iroquoises, qui ne font tout au plus que tracer une ligne de vermillon, depuis le fommet de la tête jusqu'à la naissance du front dans la féparation des cheveux. Leurs nez ne font point percès, leurs oreilles le font, comme celles des Hommes, en trois endroits, mais les ouvertures en font plus petites; elles y passent quelques pendans de potcelaine, ou de pierre rouge taillée en fer de fléche, ou bien des canons de porcelaine, qui sont faits comme des tuyaux de pipe de Hollande.

Les huiles dont les Sauvages se graissent ; les ren unt extrêmement puants & crasseux; ce sont des huiles simples d'animaux, de poissons, ou de elques plantes, qui ont presque toutes des odurs fortes, & qui rancissent aisément: mais ces huiles leur sont absolument nécessaires, & ils sont mangés de vermine quand elles leur manquent. Comme ils n'ont rassiné sur rien, ils n'ont pû corriger cette puanteur par les essences & par les parsums que les Nations policées ont substitué depuis long-temps à la simplicité des huiles & des graisses dont les Sauvages se servent

Encore.

MOEURS DES SAUVAGES

Tous les autres ornemens des Sauvages confiltent en des couronnes, des colliers qu'ils mettent autour de leur col, d'autres colliers on bandes de porcelaine taillée en rond, en noyaux, en canons, en fer de fléche, ou bien en cylindres : en des bracelets de la même masière, en divers ouvrages de plumafferie, ou mavaillés en poil d'Elan, de Bœuf sauvage, & de Porc-épy, dont chacun sçait se faire une parure lelon son goût, tandis qu'il cft dans un âge propre à ces amusemens : mais des que cet âge est passé, il se fait une gloire de vivre dans une négligence toute opposée, & de ne porter plus rien de superflu, ou qui ne foit use, afin de faire comprendre qu'il

pense à des choses plus féricuses.

La couronne n'étoit pas dans les prémiers temps une marque distinctive de la Royauté, elle en étoit une cependant de confidération & de distinction. On la donnoit pour récompense à ceux qui remportoient le prix dans les Jeux institués à l'honneur des Dieux. Les Romains ennemis des Rois, en avoient de plusieurs sortes pour reconnoître disférentes espèces de services rendus à la République. On voit des Couronnes chez presque toutes les Nations Sauvages, dont les rayons sont faits de plumes de différentes couleurs, & dans le cercle desquelles sont enchaffés des becs d'oiseaux en guise de diamants, des ongles d'animaux extraordinatres, & quelquefois des petites cornes de chevreuil. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que jamais les femmes ne se donnent cet ornement; les hommes même ne le prennent que dans leurs plus grandes solemnitez, mais fur-tout loriqu'ils chantent la guerre & qu'ils y vont ; ils en parent aussi la tête de leurs el-

claves Législa tout La de pour couron toient p gue, & autres é les mên de que Legislat & je me au comi

rier Car

quefois

Les ce

pied de ceux qu ques au Sauvage leur poi fe de la me effet Romain ques d'u cuivre, ques for Croiffan l'Antiqu des fem

On pe ges, la g Neuville gulier, c rapporté

w l'oul \* Treifiér Privater, M A G E 9
es Sauvages
colliers qu'ils
eres colliers
en rond, en
the, ou bien
a mênie maafferie, ou
if fauvage,
çait fe faire
lis qu'il eft
mens; mais
t une gloire
e opposée,
effu, ou qui

endre qu'il

es prémiers

la Royauconfidérannoit pour ient le prix des Dieux. en avoient re différena Républiez presque iont les sacentes coues sont enise de dia traordinaines de cheable, c'est ent eet ore prennent niter, mais rre & qu'ils de leurs elclaves le jour de leur entrée publique. Le Législateur de Sparte avoit fait une Loi à tout Lacédémonien d'aller au combat, vétu de pourpre, chantant & dansant, & ayant la couronne sur la tête. Comme les habits n'étoient pas bien communs au tems de Lycurgue, & que dans les combats & dans tous les autres exercices de leurs Gymnases, les sit-les même étoient toutes nues, je me persuade que l'habit de pourpre ordonné par ce Législateur, étoit une couche de vermillon, & je me represente un Lacédémonien allant au combat, tel absolument qu'est un Guer-

rier Caraibe.

Les colliers que les Sauvages metrent quelquefois autour de leur cou, ont pres d'un pied de diametre, & ne différent point de ceux qu'on voit encore sur quelques Antiques au col des Statues des Barbares. Les Sauvages Septentrionaux portent aussi sur leur poirrine une plaque de porcelaine creufe de la longueur de la main qui fait le même effet, que ce qu'on apelloit Bulle chez les Romains. Les Méridionaux portent des plaques d'un métail mitoyen entre l'or & le cuivre, qu'on nomme des Caracolis; ces plaques sont ordinairement de la forme d'un Croissant, comme ce qu'on apelloit dans l'Antiquité Lunula, qui étoit un ornement des femmes.

On peut ajoûter aux ornemens des Sauvages, la gomme dont parle le \* Pere de la Neuville, & qui a quelque chose de si singulier, que ses paroles méritent bien d'être

rapportées.

D'oubliois, dit-il, à vous parler d'un des Troisime Lettre du P, de la Neuville. Mémoires de Frieun, Mars 2723.

encore plus extraordinaire, & qui montre

bien
 serve
 serve

De triéte de les Sau naturel faits, défigure quand fembla non-fei a un je de la bo

RESCH P

DE

LES Am Thrace tres Peu lent les les fem Breffe, ruë, ta nouille. Mais, bled d'I Turquie titure de

" Sirabo

taires d'

» servoit comme de corde à son Arc.

AGES

s Indiens:

& fort ma-

rue : elle est

ne vertu de fait autant

ne. Elle ne

a affez l'air Cuivre bien

ns: on l'é-

nner la lon-

oit ni plus

anneaux de

métamoretrères, en

iennent andoigt fans

eur: tirez, fi vous le , & passeirez-le de-

, il s'aug-

ronner, &

fait décen-

: ils'allon-

le corps,

paules à la

en bas, il

pour servir

fans avoir

on resfort;

asser, il ne

la tête , le

J'ai vũ un un usage

ui montre

De tout ce que je viens de dire de la manière de s'orner, on conclura aisément, que les Sauvages, au lieu d'ajoûter à leur beauté naturelle, (car ils sont presque tous bien faits,) travaillent à se rendre laids & à se désigurer. Cela est vrai aussi; cependant quand ils sont bien parez à leur mode, l'assemblage bizarre de tous leurs ornemens, non-seulement n'a rien qui choque, mais il a un je ne sçai quoi qui plast, & leur donne de la bonne grace.

・ 寄い作文 されられる されられるではられることのには、これられる。これられる

# OCCUPATIONS DES FEM MES

Les Femmes des Sauvages, \* ainsi que les Amazones, les Femmes des Peuples de Thrace, de Scyrhie, d'Espagne & des autres Peuples Barbares de l'Antiquité, travaillent les Champs, comme font aujourd'hui les femmes de Gascogne, de Bearn & de Bresse, qu'on voir souvent mener la Charruë, tandis que leurs maris silent la que nouille. Le grain qu'elles sement, c'est le Mais, connu autrement sous les noms de bled d'Inde, bled d'Espagne, & bled de Turquie, lequel est le fondement de la nour riture de presque toutes les Nations sédent taires d'un bout de l'Amérique à l'autre.

# Strabo, Lib. 3. p. 214

# 38 MOEURS DES SAUVAGES

### De la Nourriture.

\* Jules Scaliger a prétendu que cette forte de bled avoit éte absolument inconnue aux Anciens; mais je ne suis point du sentiment de cet Aureur. Peut-on en effet imaginer, que cette multitude de Peuples différens qui ont passé en Amérique, & qui s'y sont transportez, non-seulement des extrémitez de l'Asie, mais encore de l'Afrique & de l'Europe, se trouvent aujourd'hui n'avoir de toutes les plantes frumentacées que cette espèce seule, sans penser en même-tems que c'étoit celle qui étoit en usage parmi les mêmes Peuples au tems de leur transmigration? Nous les trouvons encore fidéles à garder les pratiques de leurs Ancêtres, aprés une longue suite de siècles, & nous voions de nos yeux chez eux les mêmes coûtumes, dont nous découvrons tous les vestiges à travers les ténébres des tems, que leur éloignement send les plus obscurs ; sera-t'il croïable qu'ils auront été plus fidéles à perpetuër des usages arbitraires, qu'ils l'auront été dans ce qua importe le plus à la vie, qui en est le fondement & le soutien ?

# Du Mais ou Bled d'Inde.

Le Mais, ainsi que je viens de le dire, est la nourriture commune de tous les Sauvages sédentaires, depuis le sonds du Brésil jusques aux extrémitez du Canada, même de la plûpart de ceux qui ont l'usage de la racine du Manioc: Ne seroit-si pas plus naturel de penser qu'il auroit été la premiere

" Put, Scaliger, Exerc, 292, p. 869.

noutritut Chènes, l'a été p quels on qu'on au qui auro

Tout ( peut se ji mier lieu convient quer les c cées; de pour les e les même des Plant pour fign me nous les especi par tout, Fon se s pas le mo ubique , n En lecon fobiticaci férens ter que celle & ordina v deveno nombre d d'usage , d me lieu, évidentes teurs, que connu, m Peuples. I jugé de c

quains pro

cette for-Inconnue t du sentieffet imaoles diffé-& qui s'y des. extré-Afrique 85 ui n'avoir que cette -tems que miles mênigration? garder les s une lonons de nos mes, dont à travers orgnement able qu'ils des usages

e dire, est les Sauvadu Brésil ida, même usage de la as plus napremiere

ans ce qui

le fonde-

AMERIQUAINS. noutriture des Hommes après les glands des Chênes, ou des Hêtres de Dodone? Qu'il l'a été pendant plusieurs siècles, après lesquels on a substitué d'autres espèces de grains qu'on aura trouvé d'un meilleur usage, & qui auront fait abandonner les premieres?

Tout ceci n'est point sans fondement, & peut se justifier par les Auteurs. Car en premierlieu, les Auteurs sont embarassez, & ne conviennent point des termes pour nous expliquer les diverses especes de Plantes frumentacées; de sorte qu'il faut aujourd'hut deviner pour les entendre, & avoier qu'ils ont emploie les mêmes termes pour nous faire connoître des Plantes différentes, ou différens termes; pour signifier la même Plante. Pline lui-même nous le déclare nettement, en disant que les especes de froment ne sont pas les mêmes par tout, & que dans les divers endroits ou l'on se sert des mêmes especes, elles n'ont pas le même nom. \* Frumenti genera non eadem ubique, nec ubi eadem sunt, iisdem numinibus. En second lieu, il est facile de faire voir des substitutions d'une espece à une autre en différens temps & en divers lieux, de maniere que celle qui étoit une nourriture commune & ordinaire dans un pays en certains temps, y devenoit ensuite si rare, qu'aprés un certain nombre d'années elle y é: tout-à fait hors d'usage, & quelquefois inconnuë. En troisiéme lieu, on peut par des conjectures presque évidentes, comme démontrer par les Auteurs, que le Bled d'Inde a èté non-seulement connu, mais encore en usage chez plusieurs Peuples. Enfin on pour tirer un trés-fort préjugé de cela même, de ce que les Amériquains préparent aujourd'hui leur Bled d'In60 MOEURS DES SAUVAGES

de absolument de la même maniere, que les Anciens préparoient eux-mêmes leurs grains, avant d'avoir inventé l'usage des Moulins, des Fours, & plusieurs autres choses que la suite des temps a mises au jour, & perfectionnées selon la nécessité, ou même selon la qualité des especes de grains, qui ont été mis.

fuccessivement en vogue.

La plupart des termes dont on s'est servi pour nommer les plantes frumentacées, sont des termes génériques, qui par la force de leur signification ne designent pas une espece plûtô: qu'une autre, quoique dans la suite on en ait fait l'application à des especes particulières. Tels sont les termes Far, Ador, Alica, Hordeum. Tri icum, Frumentum. Calepin \* dans fon Dictionnaire au mot Far, dit que c'étoit un nom générique pour fignifier toutes les especes de Planes frumentacées Il étoit ainsi nommé, parce qu'il étoit porté & produit par la terre, ou bien du verbe Frangere, parce qu'on le brisoit dans des mortiets ou dans des moulins. Le Far déterminé à une espece particulière, se nommoit Ador. Festus † tite l'étymologie de ce mot du verbe Edere, manger, & dit qu'anciennement il étoit appelle Edor : Il ajoûte qu'il pouvoit aussi venir du verbe Aduror, parce qu'on le torréfioit avant que de le piler ou de le moudre. L'Alica étoit aussi un nom générique. Fe-Hus fait venir ce mot du verbe Alere, nourrir. L'Aissa déterminé à une espece particulière,

\* Calepin. Par. Olim nomen generale fuit ad omnia genera frumentorum, ita dictum à ferendo, vel à faciendo.

Feffus, Alica, Alica dicigus quod alig corpus.

fe nomine de from Le Far & position mentacé dans les Far Ador Alica Adétoit ain à venir à foi son é pilet, b

fignifie l que tou le n'e plication gnificati une con particul Il-me fur génériqu tribuez qu'on er une autr & ordin Alica , pa terre la oblige d reite; do au long

> L'univ les Aute a caufé

<sup>†</sup> Festus Ador. Parris genus Edor quondam appellatum absedendo: vel quod aduratur ut fiat tostum, unde in samisciis mola salsa efficitus.

<sup>\*</sup> I fidor, 6 † I fidor, 1 priè quæ A mutera vel f sumen dici

s'est servi cées, sont. force de ine espece is la fuite peces parar, Ador, im. Calet Far , dit ir fignifier mentacées toit porté du verbe s.des mordéterminé noit Ador. t du verbe nement il l pouvoit qu'on le e le mourique. Fenourrir. ticulière,

d'omnia geà faciendo. mappellatum: unde in fade froment plus nourrissant que les autres. Le Far & l'Alica étoient outre cela des compositions de diverses sottes de Plantes frumentacées, de là vient qu'on trouve souvent dans les Auteurs, ces termes Far Trinceum, Far Hordeacum, Alica ex Zea, Alica Adusterina, &c. L'Orge, ou Hordeum, étoit ainsi appellé à cause de sa promptitude à venir à maturité. Le mot Trinceum porte avec soi son étymologie à Tritura, du verbe Tero, piler, broyer, & frumentum est tiré du mot Frumen, lequel dans le vieux langage Latin fignisse le palais de la bouche, par où il faut que toute nourriture passe. \*

Je n'entre point dans une plus grande explication des autres termes, qui par leur signification propre ne nous donneroient pas une connoissance plus distincte de l'espece particulière à laquelle ils étoient appliquez; Il me suffit d'en conclure que les termes étant genériques, ont pû être fuccessivement attribuez à des especes différentes, à mesure qu'on en changeoit. & qu'on en substituoit une autre pour servic de nourriture commune & ordinatre, laquelle poutra être nommée dica , parce qu'elle noutrit Far , parce que la terre la produit; Triticum, parce qu'on est obligé de la broyer & de la moudre ; ainfi du reste, dont on peut voir les étymologies plus au long dans S. Isidore de Seville †.

L'universalité de ces termes a embarrasse les Auteurs, tant anciens que modernes, & a causé entr'eux des disputes & des contra-

<sup>\*</sup> Ifidor, Orig. lib. 17. cap. 3.

<sup>†</sup> Ifilor. Hilpal. Orig. Lib. 17. cap. 3: Frumenta funt propriè que Aristas habent. Fruges autem, reliqua. Frumenta autem vel fruges à frumende hac est à vescepdo dicte, name sumen dicitur summa pace de la compandicitur summa de l

62 MOEURS DES SAUVAGES d ctions de sentimens, qu'il n'est pas facile d'accorder. Pline \* affure que ceux qui se servent de certe espece qu'on appelle Zea, n'ont point l'usage du Far i cependant Denys d'Halicarnasse Sappelle Zea, aussi-bien que Strabon , ce que Pline appelle Far. Gallien † rapporte les différens sentimens des Anciens, pour expliquer quelles étoient les especes distinguées par ces noms Olira, Typhe, Zer. Après les avoir exposez, il conclut en disant que c'étoit la même chose sous divers noms. Anguillara a les distingue; & sous ces trois noms comprend trois especes connues en Italie sous ceux de Spelta, Scandella & Farvo. Jules Scaliger croit & que Typhe est le segle; Zea, le bled blanc, ou l'Epeautre: il crost aussi que l'Olira & l'Oriza font deux noms communs au Ris. En voila affez pour faire comprendre que si les Auteurs, que nous pouvons regarder comme Modernes, n'ont pû s'accorder sur ce que pensoient Denys d'Hlaycarnasse, Pline, Strabon, & leurs autres contemporains, ceux-ci pourroient avoir eu de plus grandes difficultez encore, pour sçavoir au juste ce qui étoit de l'usage dans des temps fort éloignez de celui auquel ils ecrivoient, & plus obscurs encore que les fiécles qui se sont écoulez depuis eux jusqu'à nous, à cause que ces premiers temps, qui étoient ceux de la Barbarie & de l'Origine des Narions, ont toujours été envelopez des ténébres de l'ignorance.

Je ne présens pas dire que le Far, dont le Peuple Romain s'est servi uniquement pen-

dant les i fondatio avec le N une forte de Bled s'en ferv ne dans l dans les Religior quoique auelle ef c'étoit le fe ferven pour nou le Mais, cette infl ques de plus and posterie fait de p

Les Ai exemple dans un qu'ils or étoit che vénératice qu'il comme manie, & de Ly, le Mille ainfi de ont chanfois.

racées,

nom de

Le fre

<sup>&</sup>quot; Plin, lib. 18. cap 3. g Dion. Halye. lib. s. Ant. Romo. P. 95. g Strabo lib. 5. p. 242. † Galen. lib. t. de Alim. Facul. cap. 3. a Anguillara part. 6. p. 38. b Jul. Scaliget, Exera 292, 2. 368.

AMERIQUAINS.

dant les trois cens premières années depuis la fondation de Rome, soit une même chose avec le Mais; on pourroit me faire fur celaune forte objection, qui est que cette espece de Bled ne s'étoit point perdue, puisqu'on s'en servoit encore à Rome du temps de Pline dans les Sacrifices, dans les Mariages, & dans les autres choses qui appartenoient à la Religion, par respect pour l'Antiquité; & quoique nous ne féachions pas précisément quelle espece de Bled c'étoit que le Far, & se c'étoit le même que le Farro, dont les Italiens se servent aujourd'hui. Pline nous en dit assez pour nous faire croire que ce n'étoit point le Mais, à moins qu'on ne voulût dire, que cette institution respectueuse pour les pratiques de leurs Ancêtres, quoique beaucoupplus ancienne que Pline, étoit cependant postérieure aux substitutions qu'on auroit fait de plusieurs especes de Plantes frumentacées, qui auroient eu fuccessivement le nom de Far.

Les Auteurs eux-mêmes nous donnent des exemples de ces substitutions. Et sans entrer dans un long détail, il nous doit suffire de ce qu'ils ont dit par rapport à l'Orge, lequel étoit chez les Grecs dans la même degré de vénération que le Far chez les Romains; parce qu'il avoit été leux première nourriture, comme l'Avoine l'étoit des Peuples de Germanie, l'Orge & le Lotos de ceux d'Egypte & de Lybic, le Panis des Peuples d'Aquitaine, le Millet des Méotes & des Sarmates, & ainsi de plusieurs autres, qui certainement ont changé de nourriture, & même plusieurs

fois. Le froment que les François ont porté en Amérique, y est certainement hien plus ré-

imens des étoient les lira, Typhe, conclut en ous divers & fous ces es connues ella & Fara e est le seeaurre: if font deux affez pour teurs, que fodernes, foient Den. & leurs pourroient z encore, de l'usage

GES

pas facile

ix qui le

pelle Zea,

ant Denys

i-bien que

Far. Gal-

nr, dont le

lui auquel

ncore que

is cux iuf-

rs temps,

le l'Origi-

envelopez

s. Ant. Rons b. 1. de Alina Jul. Scottgers

MOEURS DES SAUVAGES cent que le Mais. Les Sauvages donnent cependant dans leur Langue le même nom à l'un & à l'autre. Je suppose que dans la suite des temps, préférant au Bled d'Inde le froment on Bled François, qui vaut incomparablement mieux sans contredit, ils ne fassent plus d'usage que de ce dernier : quelle marque auront les fiécles à venir de cette substitution, le nométant absolument le même. Il faut donc que l'Histoire de nos jours le leur apprenne d'une maniere claire, & qui ne fasse point de confusion dans la poltérité. Or les Sauvages qui n'ont point d'écriture, ni d'Annales, ne peuvent transmettre cette connoissance à l'avenir par eux-mêmes. Les premiers tems afant été aussi plongés pendant plusieurs siècles dans cette ignorance protonde où sont aujourd'hui les Amériquains, ont été dans la même situation & au même niveau que les Barbares, & n'ont point laissé de fastes des évenemens arrivez pendant leur barbarie, ou n'en ont laissé que de fabuleux.

De ces différentes especes de Grains dont les divers peuples se nourrissoient, quelquesunes ne servent que pour les animaux; d'autres sont inconnues, & ne se voyent plus dans les pays où elles étoient cultivées; ou bien, elles s'y sont éclypsées pour un temps, comme il est facile de le prouver par raport au Bled d'Inde même. Car supposé que cette Plante eût toujours été étrangère à Rome, comme elle l'étoit du temps de Pline, on ne peut presque nier qu'elle n'y parut au moins de son temps. Quoiqu'en puisse dire Scaliger, on doit expliquer du Bled d'Inde ces paroles de Pline \*. Milium intra hos decemmos excludie in Italiam investum est nigrum so-

lore , Am tefeit ad omnium f fextarii g pees on pece de est fort cannes, de fept p ou Phob douin . Plantes : grain pro On m Plantes r restembl tes , rei dans The tes. Au r Mais par de sa tigo cequiel

dinaire

fortes; l'

& sur le

jaune de

terrain c

rences fo

vent les

<sup>#</sup> Plin, libe 18; cap; 8;

onnent ceme nom d ins la fuite

ide le froincompails ne fasler: quelle r de cette

ent le mênos jours ire, & qui

poltérité. l'écriture ; ettre cette lêmes. Les és pendant ce profon-

nains, ont même nipint laissé ndant leur

fabuleux.

fains dont
quelquesnux; d'auyent plus
ivées; ou

un temps, par raport que cette à Rome,

Pline, on parut au uisse dire ed d'Inde

bos decemb nigrum colore, Amplum Grano, Arundineum culmo, adolescis ad pedes altitudine septem, Lubas vocant,
emnium frugum servit ssimum, ex uno grano terni
sextarii gignuntur. Dans le cours de ces dix anpées on a apporté de l'Inde en Italie une espece de Millet noir en couleur, dont le grain
est fort gros, & le chaume semblable aux
cannes, & aux roseaux; il croît à la hauteur
de sept pieds. Ses tiges qu'on nomme Lobas,
ou Phobas, selon la remarque du Pere Hardoüin, sont très grandes. C'est de toutes les
Plantes frumentacées la plus servile; un seul

grain produit trois septiers.

On met avec raison le Mais au rang des Plantes miliacées & arundinacées, à cause des ressemblances qu'il a avec ces sortes de Plantes ressemblances qu'on peut confronter dans Théophraste & dans les autres Botanistes. Au reste, Pline a fort bien caractérisé le Mais par sa fécondité, sa qualité, la hauteur de sa tige, & la grosseur de son grain. Pour ce qui est de la couleur, il y en a de plusieurs fortes; l'un tire sur le noir, l'autre sur le bleu & sur le pourpre; le plus commun est d'un jaune de paille plus ou moins foncé, selon le terrain ou le degré de maturité. Ces différences sont purement accidentelles, ou suivent les différentes especes de Mais. La plupart des Relations anciennes & modernes appellent le Mais, ou simplement du Mil, ou du gros Mil, pour le diftinguer du Mil ordinaire & de la petite espece. Et parlant de ses tiges, elles les nomment les cannes de Bled d'Inde.

Cela doit servir à nous faire entendre les Auteurs, quand ils nous racontent de certains Peuples, qu'ils font leur nourriture ordinaire du fruit des Roseaux, comme E

65 MOEURS DES SAUVAGES lien\*, Strabon †, Diodore de Sicile ¶, l'affurent des Indiens en général, des Habitans de la Tapobrane des Ethiopiens, &c. C'est aussi du Maïs qu'ont voulu probablement parles les Auteurs, qui ont écrit que les indiens, les Peuples des environs des Palus Méoudes, & les Sarmates vivoient de Millet. Philostrate & caracterise le Millet presque aussibien que Pline dans la vie d'Apollonius de Thyane. Car parlant de l'Inde, il dit : » Que » la terre y est noire, fertile en toutes sortes de fruits; que les pailles & les tiges » des Plantes frumentacées y sont de la gros » seur des cannes & des roseaux; mais sur-» tout qu'elle porte du Millet & du Sésame d'une prodigieuse grosseur. . On ne peut pareillement le méconnoître dans ce que dit Hérodote † en faisant la Description des Mœurs des Indiens. » Ils vivent, dit-il, » d'herbages, & ils ont une espèce de semence, laquelle se rapporte au Millet, » que la terre produit d'elle-même, enve-« loppée dans son calice; après l'avoir cueilil ils la font cuire dans son propre calice & s'en nourrissent. " Le même Auteur, parlant du Froment & de l'Orge des Babydoniens, dit que les feuilles de leur tige font larges, au moins de quatre doigts. Or il semble que cela ne peut convenir qu'au Mais, † Theophraste aura peut être voulu parler de la même Plante, quand il a écrit sur le rapport qu'on luy en avoit fair, qu'au de-là de la Bactriane, le Froment y vient si prodigieux, que chaque grain peut être \* Blian. Lib. 3 c. 39. † Strabo Lib. 15. F Diodon Sic. Lib. 3. 7. 99. M. Philoftrat. Lib. 3. in vita Apollon.

\$ Herodor, Lib. 3. 11. 190: + Herodor, Lib, 1, 11. 1931

I Theaphraft, Lib. 8, c. 4.

comparé ves. A p connus qu fçache pa grains à c d'Inde.

Le Mil les Méoti les Amaz Rhodes p voilinage votent po maniere o te, laqu voient p qu'ils ach éroit néc avec du mettre ci goüt du Gom \* d liens, ne d'Inde. I f le moi du Mil. I

# Apollo... † Chardin thide p. 74.

Mingrelie, affez au Mingrelie, affez au Mingrelie, de un épy, qui aux Cannes Chardin, il de, non pas à un gros g vient au bo

<sup>#</sup> Perron.

AMERIQUAINS. GES comparé pour sa grosseur au noyau des Olicile , l'af. ves. A present que ces pars nous sont plus Habitans de connus qu'ils n'étoient aux Anciens, je ne . C'est aussi scache pas qu'il y ait d'autres espèces de nent parler grains à qui celá puisse convenir qu'au bled indiens, les d'Inde. Méotides, Le Millet dont vivoient les Sarmates & let. Philoles Méotiens & étoit le même que cultivoient fque auffiles Amazones leurs épouses. Apollonius de ollonius de Rhodes parlant des Chalybes qui étoient au dit : = Que voifinage des Amazones, dit qu'ils n'atoutes forvoient point l'usage du Labour, ni aucune & les tiges manière de semer & de faire croître la Pla de la grof te, laquelle a le gout du Miel. Qu'ils n mais furvoient pas non plus de Troupeaux, m: du Sésame qu'ils achetoient de leurs voisins ce qui leur In ne peut étoit nécessaire, & qu'ils le commerçoient ce que dit

The mot Met fignisse également du Miel & du Mil. Il seroit d'autant moins surprenant & Apello. Rhodius. Lib. 2. v. 1005.

† Chardin voyage en Perse par la Mer Noire & par la Cal-

avec du fer, lequel ils sçavoient fort bien

mettre en œuvre. † Or cette Plante qui a le

goût du Miel, à moins que ce ne foit le

Gom \* dont usent aujourd'hui les Mingre-

liens, ne peut êrre autre chose que le bled

d'Inde. Dans la Langue des Anciens Celtes.

chide p. 74.

Le Gom est une sorte de grain, qui se cileille dans la Mingrelie, menu comme la Coriandre, & qui ressemble assez au Millet sil produit un Tuyan de la grosseur dus pouve, de la hauteur d'un homme, au bout duquel il y a un épy, qui a plus de 300. grains, & ne ressemble pas mat aux Cannes du bled d'Inde. Par cette description tirée de Chardin, il paroît que le Gom est une espèce de bled d'Inde, non pas de l'espèce ordinaire, dont le grain est attachs à un gros gland, ou bouton, mais de celle dont le grain vient au bout d'un épy asses long.

g Perron, Antiquité de la Mation & de la Langue des Celle

\$45. P. 123.

iption des

t, dit-il.

réce de fe-

u Miller,

ne, enve-

voir cueil-

opre calice

des Baby-

leur tige

loigts. Or

enir qu'au

tre voulu

dil a ecrit

ait, qu'au

y vient ii

peut être

a Apollon.

W. 235.

# Diedon



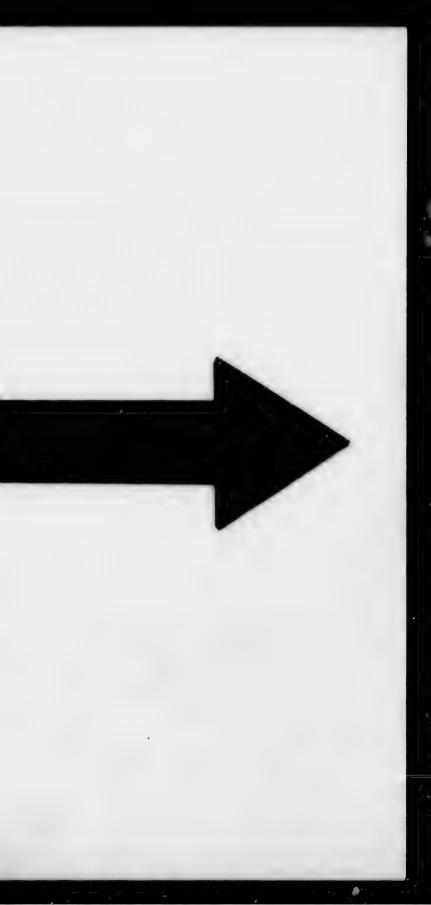

#### MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)





#### IMAGE Inc

1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 - 0300 - Phone

(716) 288 - 5989 - Fax

que ces deux derniers termes vinssent de la même racine, que ce qu'ils signifient, se trouve un même temps dans une même Plante, qui est le Maïs, ainsi que je l'expliquerai tout à l'heure. De tout cela on peut conclure, qu'au moins dans les premiers temps, le Bled d'Inde étoit la nour-riture commune de presque tous les Peuples Batbares de la grande Asse.

J'ai eu aussi quelque soupçon que le Mais pouvoit bien être le même que le Bled des anciens Egyptiens. \* Ce qui me paroît sonder quelque conjecture, c'est le songe de Pharaon où il est parlé d'une Tige à sept épis. Mais comme il y a une espèce de Bled à plusieurs épis sur la même Tige, cela sussition pour insistmer ma conjecture, quoique ce Bled he soit pas commun, & que cela ne convienne pas même à l'Orge dont les anconvienne pas même à l'Orge dont les anconvienne.

ciens Egyptiens se nourrissoient. Si le Mais, qu'on apporta à Rome du temps de Pline, y fut semé, il est évident qu'on en fit peu de cas dans la suite, parce qu'il y a disparu aussi-bien que dans le reste de l'Europe, où on ne l'a revu que lorsqu'il y a été apporté derechef de l'Inde Occidentale, après la découverte du Nouveau Monde, ou bien de l'Asie & de la Tartarie; ce qui lui a fait donner le nom de Bled Turc. On n'en a guéres fait plus d'estime dans les Indes Orientales, dont ont parlé les Auteurs que j'ai citez. Car aujourd'hui, quoiqu'ils avent encore le Mais & d'autres espéces de grains qui sont en usage parmi nous, on ne s'y sert presque par tout que du Ris, auffi-bien qu'en Egypte & en Turquie. Il y a fort peu de Provinces en Europe # Genef. ch, 41, v, 12,

qui se soie te, & cell que pour laille.

En Canad les Sauvag Elles ne fei le Mais eff apelle d'Ell fame, le M mes; ou b péce de gr mestre \* par qu'il ne lu femence & attribuer co l'usage de l tout le con Froment or me qu'au n recueille au Floride & c on seme le l'année.

La pren Champs, de le brûler. (disposer à re ter. On ne Charruë, n instrumens leur est pas d Il leur suffit de trois doit

A Theoph. Lib

Tent de la ufient, k me même ue je l'exlaille. t cela on s les pret la nour-

e le Mais Bled des roît fonsonge de sept épis. e Bled à cela fuffit oique ce cela ne t les an-

es Peuples

ES

come du évident e , pardans le evu que le l'Inde u Nou-& de la nom de us d'estiont parle rd'hui, d'autres parmi out que n Tur-

Europe

AMERIQUAINS. qui se soient souciées de cultiver cette Plante, & celles qui la cultivent, ne le font que pour nourrir les Païsans ou la vo-

# Culture des Champs.

En Canada dés que les neiges sont fondues, les Sauvagesses commencent leur travail. Elles ne sément point l'Automne parce que le Mais est du nombre des semences qu'on apelle d'Esté, Astiva; telles que sont le Sésame, le Millet, le Panis, & les autres légumes; ou bien parcequ'il en est de cette espece de graine comme du Bled apellé Trimistre \* par Théophraste & par Pline, † parce qu'il ne lui falloit que trois mois entre la semence & la récolte; si toutefois on doit attribuer cela à une espèce particulière; car l'usage de la Nouvelle France nous fait voir tout le contraire, dans toutes les especes de Froment ou de Bled François, qu'on ne séme qu'au mois d'Avril ou de May, & qu'on recueille au mois de Juillet ou d'Août. A la Floride & dans les l'ais plus Meridionnaux, on seme le Mais & on le recueille deux fois l'année.

La premiere façon qu'on donne aux Champs, c'est de ramasser le Chaume & de le brûler. On remuë enfuite la terre pour la disposer à recevoir le grain qu'on doit y jetter. On ne se sert point pour cela de la Charruë, non plus que de quantité d'autres instrumens du Labourage, dont l'usage no leur est pas connu,& ne leur est pas nécessaire. Il leur suffit d'un morceau de bois recourbé, de trois doigts de largeur, attaché à un long

<sup>\*</sup> Theoph. Lib. 8. † Plinius. Lib. 18, ch. 7.

MOEURS DES SAUVAGES manche qui leur sert à sarcler la teire & i

la rémuer legérement.

Le champs qu'on doit ensemencer ne se rangem point par guerets, & par fillons felon la methode d'Europe; mais par petites mottes, rondes de trois pieds de diamettre. On fait neuf trous dans chacune de ces mottes, & dans chaque trou on jette un grain de Bled d'Inde qu'on a foin de cou-Vrie.

Toutes les femmes du village s'unissent ensemble pour le gros travail. Elles font diverses bandes nombreuses, selon les différens quartiers où elles ont leurs Champs, & elles paffent d'un Champ à l'autre, s'aidant ainsi toutes mutuellement. Cela se fait avec d'autant moins de peine, & avec d'autant plus de promptitude, que les Champs ne sont point séparez par des Hayes ou des Fossez, & ne paroissent faire tous ensemble qu'une seule pièce; sans que pour cela elles aient des disputes pour leurs bornes, que chacune sçait fort bien reconnoître.

La Maîtresse du Champ, dans lequel on travaille, distribue à chacune des travaillantes le grain de semence qu'elles reçoivent dans de petites Mannes ou Corbei les, de quatre ou cinq doigts de hauteur d'autant de largeur, de manière qu'elles peuvent supputer jusques au nombre des grains

qu'elles donnent.

Outre le Mais, elles sément des féveroles ou de petites feves, des citrouilles d'une espèce différente de celle de France; des Melons d'eau & de grands Tournesols. Elles sément les séves à côté des grains de leur Bled d'Inde, dont la canne ou la tige leur sert d'appuy, comme l'Orme à la vi-

one. Elles pour leurs mais avan Champs, legére, da entre deux deffus de l

Elles tier elles ont g jusques au core un te travaillent cune porte baguettes d pied & der lière, & q Elles leur à faire coni

Le temp cueille le L les feuilles en formen fortement pour le me comme on

C'est sans Anciens no lebroient à tresser le B dans les ch où les hor champs, ni femmes por point en ce ligieux. Je cularités; c'est à la Re le ne parle. GES teire & i

ncer ne fe r fillons fe. par petites e diamet. une de ces n jette un in de cou.

s'unissent les font diles diffénamps, & , s'aidant le fait avec d'autant hamps ne les ou des ensemble cela elles nes, que

equel on s travailelles re-Corbei' uteur

es grains

les féveltrouilles France; urnefols. grains de u la tige tà la viane. Elles font des Champs particuliers pour leurs Citrouilles & leurs Melons; mais avant que de les semer dans leurs Champs, elles préparent une terre noire & legére, dans laquelle elles les sont germer entre deux écorces dans leurs Cabanes, audessis de leurs soyers.

Elles tiennent leurs Champs fort propres, elles ont grand soin d'en arracher les herbes jusques au temps de la récolte. Il y a encore un temps marqué pour cela, où elles travaillent toutes en commun; & alors chacune porte avec soy un faiseau de petites baguettes de la longueur d'un pied, ou d'un pied & demi, qui ont leur marque particulière, & qui sont enjolivées de vermillon. Elles leur servent à marquer leur tâche, & à faire connoître leur travail.

Le temps de la moisson étant venu on cüeille le bled d'Inde, qu'on arrache avec les seuilles qui environnent l'épy, & qui en forment le calice. Ces seuilles, y étant fortement attachées, leur servent de lien pour le mettre en tresses, ou en cordes,

comme on en use pour les oignons.

C'est sans doute une sête de celles que les Anciens nommoient cereales, & qu'ils celebroient à l'honneur de Cérés, que celle de tresser le Bled. Elle se fait pendant la nuit dans les champs, & c'est la seule occasion où les hommes, qui ne se mêlent ni de champs, ni de la récolte, sont apellés par les semmes pour les aider. Je ne sçais s'il n'y a point en ceci quelque reste d'un culte Religieux. Je n'en ai point demandé les particularités; il y a cependant apparence que c'est à la Religion qu'on en doit l'Institution. Je ne parle ici que de l'usage de l'Amerique

72 MOEURS DES SAUVAGES feptentrionale; je ne suis pas assez instruit on le transpe de ce qui se fait ailleurs; & les Auteurs, on le laisse qui nous ont parlè des Amériquains Méri, d'une manidionaux, se contentent de dire en général que les hommes se rendroient insâmes s'ils qui les company soulaire soulaires seulaires se la seconda de la seconda avoient seulement touché au métier, ou on fait séch bien à ce qui est affecté aux travaux du perches de fexe.

\* Diodore de Sicile dit des premiers Peuples de la grande Bretagne, qu'ayant séparé leurs foyers les épis de leur tige, ils les metroient dans des greniers souterrains, d'où ils retiroient chaque jour la provision qui leur étoit nécessaire en commençant par les plus vieux, & grandes Carqu'ils faisoient leur nourriture de ces grains

pilés & brovés.

Les Sauvagesses sont dans leurs champs de réserve pou ces sortes de greniers soûterrains, pour y lorsqu'il fau mettre les Citrouilles, & leurs autres fruits, qu'elles ne sçauroient autrement garantit de la rigueur de l'hyver. Ce sont de grands

la rigueur de l'hyver. Ce sont de grands trous en terre, de quatre ou cinq pieds de prosondeur, nattés en dedans avec des écorces, & couverts de terre par-dessus. Leurs fruits s'y conservent parsaitement bien, sans recevoir aucune atteinte de la gelée, dont les neiges, qui les couvrent, les garantissent.

Pour ce qui est du bled, bien loin de l'ensevelir, à moins d'un cas de necessité, on le fait essore sur de grandes Perches, & sur l'Auvent, ou vestibule extérieur de leurs Cabanes. A Tsonnontouan, on fait des greniers d'écorce en forme de tourelles, sur des lieux élevés, & on perce les écorces de tous côtés, afin que l'air puisse y joüer & que le grain ne moississe par la fioride contente de que le grain ne moissiffe point ; à la Floride contente de

feux, & qu tien; la fui On laiffe ur

Manie

Tome III. \* Pirgil, Lib. 1.

on

\* Diod, Sic. lib. 5. p. 209.

GES

ces grains

hamps de réserve pour semence, qu'on n'égraine que , pour y lorsqu'il faut le semer. es fruits, trantir de e grands

AMERIQUAINS. ez instruit on le transporte dans des greniers publics où Auteurs, on le laisse jusques à ce qu'on le distribue ins Méri. d'une manière proportionnée au besoin de chaque famille, & au nombre des personnes qui les composent. Après un certain temps, rier, ou on fait sécher le bled dans les cabanes sur les avaux du perches de traverse, qui environnent les teux, & qui portent sur les poteaux de soûniers Peu-niers Peu-niers Peu-niers Peu-niers la fumée qui s'exhale jour & nuit de leurs foyers, noircit un peu le grain à la lon-gue; mais elle lui ôte toute l'humidité qui pourroient le gâter. En hyver, quand il est bien sec, on l'égraine, & on le met dans les grandes Caisses d'écorce, dont j'ai parlé, &

# Manière de préparer la Nourriture.

on l'y prend à mesure qu'on veut s'en servir. On laisse uniquement à la fumée, celui qu'on

pieds de J'ay apporté ci-dessus une quatriéme rai-des écor-is. Leurs avoit été connu des Anciens, & avoit été le des Peuples qui ont fait transmigration en de l'enmit été, on de l'enmit été, on the préparoient leurs Bieds pour les mettre en préparoient leurs Bieds pour les mettre en trouve parfaitement conforme; & c'est ce qu'il faut que j'explique icy.

Rien n'est plus connu que le presidue que

fait des Rien n'est plus connu que la pratique que elles, sur les Anciens avoient de totrésier leurs grains corces de avant que de les mettre en farine. Entre une jouer & infinité de témoignages des Anciens, je me contente de citer le vers de Virgile.

Firgil, Lib. 1. Aneid, v. 1834

# 74 MOEURS DES SAUVAGES

Et torrere parant Flammis & frangere faxo.

Il n'y a aussi qu'à rappeller ce que j'ai dit de l'étymologie du nom Ador, qu'on donnoit au Far, du verbe aduror, parcequ'on le torrésoit avant que de le moudre. S' Apollonius de Rhodes nous donne à entendre combien cet usage étoit ancien, par ce qu'il nous raconte de la douleur des Argonautes, & des Dolioniens, après la mort de Cyzique leur Roy; Car elle sut si vive, qu'ils surent plusients jours, sans avoir seulement le courage de faire moudre leurs Bleds, mais qu'ils soutinrent leur vie dans la tristesse, en mangeant par cy par là, quelques grains, tels qu'ils étoient, tous crus, & sans même les avoit fait torrésser.

La farme qu'on tiroit de ces grains ainsi grillés dans les cendres, en étoit beaucoup plus savoureuse, les grains eux-mêmes étoient plus faciles à moudre, & ils se dépositiloient par-là plus aisément de leur son,

ou de leur première pellicule.

Avant d'avoir l'usage des Moulins, ils brisoient leurs grains dans des piles, ou des mortiers de bois, avec des pilons de même matière. \* Hésiode nous donne la mesure de la pile, & du pilon des Anciens, & de nos Sauvages, dans ces paroles. » Coupez-moi » une pile de trois pieds de haut, & un pilon de la longueur de trois coudées. † Pilumne en fut l'inventeur; ¶ c'est pour cela qu'il étole

Apoll. Rhod. Lib. 1. v. 1071. He fied. Opera & Dies. v. 421. Servius in Lib. 9. Virg. Aneid.

Servius in Lib. IX. Aneid. Init. Pilumnus pinsend frumenti usum invenit: Inde à Pastoribus colitur: ab ign stiam pilum dicitus.

GES

re faxo.

jue j'ai dit n donnou on le torpollonius combien I nous raes, & des ique leur urent pluourage de ils soutinmangeant tels qu'ils

rains ainfi beaucoup x-mêmes ils se deleur fon,

ns, ils bri u des mor nême mamesure de & de nos oupez-moi k un pilon † Pilumno qu'il étoi

nus pinsendi litur : ab iph







honoré des Bagne, lesquels de cette man après qu'on confétant pas e les faire mou Caton met au bre des meubl

Les Pisons priéte de piler autres familles différentes espou de légumes ge. Tels étoie & les Cicéron des féves, de

ches.

On appello de Pistores, à dinq cens presion de Rome cers publics;

Introduire, i Meûniers, Bou

On ne faifon omme on fair comme on fair comme on fair control of the control of t

oiiillon , comn Valére Maxii

Cato de Re Ruft. Plin. Lib. 18. cap. J Plin. Lib. 18. cap. J Plin. Lib. 18. cap.

AMERIQUAINS. honoré des Bergers & des gens de la campagne, lesquels se servirent encore long-temps de cette mantère de préparer leurs grains, après qu'on eut trouve l'usage des Moulins, n'étant pas en état de faire la dépense pour les faire moudre aux Moulins bannaux, \* Caton met auffi la pile & le pilon, au nombre des meubles rustiques de son temps.

Les Pisons prirent leurs noms de cette mamère de piler le bled, † ainsi que plusieurs autres familles Romaines tirérent le leur de disférentes espèces de Plantes frumentacées, ou de légumes, qui étoient chez eux en usage. Tels étoient les Fabiens, les Lentules, & les Cicérons, qui avoient pris leurs noms, des féves, des lentilles & des pois chi-

ches.

On appelloit aussi les Boulangers du nont de Pistores, à Pile ou Pistiile. Pendant les inq cens premiéres années après la fondaion de Rome, il n'y eut point de Boulaners publics; & lorsqu'ils commencérent à introduire, ils étoient en même temps,

deuniers, Boulangers & Cuisiniers.

On ne faisoit du pain que par délicatesse, omme on fait aujourd'hui des piéces de four. es particuliers le faisoient chez eux; & c'éoit-là l'emploi des femmes, comme ce l'est ujourd'hui chez la plupart des Nations pari le petit peuple. Le vivre commun & orinaire, étoit une espèce de bouillie faite vec de la farine délayée dans de l'eau, ou du puillon, comme le Farre des Italiens. § Pline Valere Maxime nous en rendent deux fort

Cato de Re Ruft. Plin. Lib. 18. cap. 3. 7 Plin. Lib. 18. cap. 11. Plin. Lib. 18. cap. 8 beaux témoignages. "Il est évident, dit Pline, que les Romains ont vécu long-temps
de bouillie, & non pas de pain. † Nos ancêtres, dit Valère-Maxime, étoient si attentifs à la frugalité, qu'ils faisoient un plus
grand usage de bouillie que de pain. C'est
ce que Juvénal exprime vivement, à sa manière, dans la comparaison qu'il fait des
Mœurs des Romains de son temps avec celles
de leurs Ancêtres.

Quin & magnis fratribus horum, A scrobe & sulco redeuntibus, altera cæna, Amplior, & grandes sumabant pultibus olla.

Cette farine délayée dans l'eau pure, étoit le fondement de la vie des hommes; & ils se passoient de cela, quand ils n'avoient rien de mieux; mais quand ils avoient des viandes, de quelque espéce qu'elles sussent, ils les faisoient cuire avec cette bouillie. C'étoit ce qu'on appelloit Pulmentum, ou Pulmentarium. Car le Pulmentum n'étoit pas un mets, qu'on sit cuire séparément, & qu'on mangeât ensuite avec cette bouillie, laquelle tint lieu de pain; mais, ou cette bouillie pure, & simple; ou bien, un composé de viandes cuites & préparées dans cette bouillie même, à la quelle on a fait succèder le potage, lorsque le pain a été plus commum.

On donna aux Romains le sobriquet de Pultophages, ou de mangeurs de bouillie, à cause qu'ils retintent apparemment plus long-temps cet usage que beaucoup d'autre Nations; car il ne leur étoit pas particulier Les Romains donnoient eux-mêmes, le mê-

La polenta , Fo dit, que c'éto noms; Mais peu usité en Italie. On pe mieux, en di effectivement différente. Ca fait de farine pelloit Puls, o Pline, selon c dire, que l'ur que l'autre l'ét déja dit moi-s mune des uns sant que du Fa Cette frugal Peuples dans I d'un grand sec armées. Un so petit bagage. I

oit pour long

le préparer son

beu de dépense

aux même, se

antassin, pou

ette manière,

ur pied, toûjo

me sobriquet

Licetus, dan

usage étoit ch

ginois, chez

Grecs. † Ca

contraire, pa

les. Videturque

\* Fortunas Licetus. † Plin, Lib, 18, ca

† Valere Maxime Lib. 2, cap. 6.

dit Pli--temps s ancêattenin plus C'est fa maait des

cond , bus olla.

c celles!

e, etoit & 1ls fe rien de iandes ; les faiétoit ce ntarium. , qu'on reât enlieu de & fim-

me sobriquet aux Carthaginois. \* Fortunatus. Licetus, dans une de ses réponses, que cet usage étoit chez les Perses, chez les Carthaginois, chez les Romains, & même chez les Grecs. † Car quoique Pline semble dire le contraire, parlant des Grecs, dans ces paroles. Videturque tam puls ignota Gracia, quam Ita-La poienta, Fortunatus-Licetus l'explique, & dit, que c'étoit la même chose sous différens noms; Mais que ce terme Puls, étoit aussi peu ufité en Gréce, que celui de Polenta en Italie. On pourroit, je crois, l'expliquer mieux, en disant, que la préparation étoit effectivement la même, mais la matière étoit différente. Car ce qu'on appelloit Poiente étoit fait de farine d'orge mondé, & ce qu'on appelloit Puls, étoit de Far ou de froment. Or Pline, selon cette explication, a eu raison de dire, que l'un étoit aussi inconnu à l'Italie, que l'autre l'étoit à la Grèce; selon ce que j'ai déja dit moi-même, de la nourriture commune des uns des autres, les Romains n'usant que du Far, & les Grecs de farine d'orge.

Cette frugalité des Romains, & des autres Peuples dans les premiers temps, leur étoit d'un grand secours pour l'entretien de leurs es cuites armées. Un foldat portoit ses vivres avec son orfquele oit pour lorg carret fac de farine lui suffioit pour long temps. Il lui contoit peu de quet de preparer son repas, & ce repas étoit bien pouillie, aux même, se distinguoient peu du simple antassin, pour les aprêts de leur table. De ette manière, les troupes étoient toûjours it pied, toûjours prêtes à se transporter d'un le préparer son repas, & ce repas étoit bien

<sup>\*</sup> Fortunat Licerus. Respons. ad quasita. p. \$7. & seq. † Plin, Lib, 18, cap, 8.

78 MOEURS DES SAUVAGES lieu à un autre où on vouloit les conduire: & le luxe, & la delicatesse, qui se sont introduites de nos jours parmi les Militaires, ne ruinoient point les Etats, par les frais excessifs qu'on est obligé de faire en provisions de bouche, plus qu'en toute sorte de munitions de guerre, & ne faisoient point manquer les meilleures entreprises, lesquelles demandent une diligence & une promptitude incompatible, ce semble, avec de grands préparatifs. Enfin cette frugalité fournissoit à la République des hommes forts, robustes, courageux, capables de supporter la faim & la soif, qui pensoient plus à aller chercher l'ennemi, qu'à fauver leurs équipages; & qui, n'étant pas énervés par la bonne chère, ne faisoient pas confifter les avantages d'une campagne, à avoir bien fait les honneurs de leur Table, y faisant servir ce que l'abondance peut four-

nir de plus exquis, & de plus recherché. Quoique le pain ne fut pas de l'usage ordinaire, son origine est cependant tres-ancienne. La première espèce étoit de ceux qu'on faisoit cuire sous la cendre, & dont l'Ecriture-Sainte fait si souvent mention. L'autre étoit de ceux qu'on faisoit cuire dans une tartière de terre, ou de fer, \* car c'est ce que les Auteurs entendent par les mots Furnus & clibanus. Ces sortes de pains avoient différens noms qu'on peut voir dans Athénée, & dans Caton. † Ces différens noms pouvoient ve nir des divers lieux où on les faisoit, ou de différentes compositions qui y entroient Car, outre les diverses espèces de farines qui en étoient comme la matière principale.

on y mettoit miel, des fr ce, & d'ans

La fagami

se, que cette bled d'Inde dans des Pile dans des sas tites branche des écorces, de jonc. Je r mité, dont l pour fignifie nominent Or peut - être lecte de la en soit, il e ge corrompi ges. Les Iro cent Sagaouit

Tous les m

sagamité, & de la famille eussent appo Mer, elles se à potier qu'e ment, leur d en bas, & for avoir faits sé cuire à un fe tions errantes de bois, moi étoit plus ai viandes, en ment, plusieu foient cette bouillir suffi s'accommode crues.

<sup>\*</sup> Pid Harduinum in not. ad Plin, Lib. 18, † Athen, Lib. 3,

AMERIQUAINS.

on y mettoit de l'huile, & de la graisse, du miel, des fruits, de la semence and Nasturce, & d'anis, du cardame, du parot, &c.

La sagamité des Sauvages n'est autre chose, que cette sorte de bouillie faite de leur bled d'Inde, torréfié dans les cendres, broyè dans des Piles de bois à force de bras, passé dans des sas grossièrement faits, avec de petites branches liées ensemble, & vanné dans des écorces, ou dans des paniers plians faits de jonc. Je ne sçais d'où vient le mot de sagamité, dont les François Canadiens se servent pour signifier cette bouillie, que les Iroquois nominent Onnontara dans leur langue. C'est peut - être un mot tiré de quelque dialecte de la langue Algonquine. Quoiqu'il en soit, il est reçu en Canada dans le langage corrompu entre les François & les Sauvages. Les Iroquois, & les Hurons pronon-

cent Sagaouité.

Tous les matins les femmes préparent cette sagamité, & la font bouillir pour l'entretien de la famille. Avant que les Européens leur eussent apporté des Chaudières de decà la Mer, elles se servoient de vaisseaux de terre à potier qu'elles travailloient assez proprement, leur donnant une forme spérique par en bas, & fort évasée par le haut; & après les avoir faits sécher au soleil, elles les faisoient cuire à un feu lent avec des écorces. Les Nations errantes n'avoient que des Chaudières de bois, moins fragiles, & dont le transport étoit plus aisé. Elles y faisoient cuire les viandes, en jettant dans l'eau, successivement, plusieurs cailloux ardents, qui échauffoient cette eau peu à peu, & la faisoient bouillir suffisamment pour des gens qui s'accommodent assez de viandes à démi. crues.

nre: & introes, ne excef-

ions de nitions uer les andent compaaratifs. épubli-

f, qui nemi, n'étant aifoient

rageux,

pagne, Table, ut four-

hé. e ordiancienqu'on Ecritu-L'autre une tarce que

urnus & iffétens & dans ient veou de

troient. farines icipale!

La sagamité étant faite, on la distribué en autant de petites Chaudières, ou de petits plats, faits d'écorce, ou de racine d'arbre, qu'il y a de personnes, dans la cabane, lesquelles y touchent à toutes les heures marquées par leur appetit, soit le jour, soit la nuit. L'appetit est chez eux l'unique horloge sur laquelle sont montées toutes les heures du repas. On remplit outre cela un grand plat, qu'on peut appeller le plat des hôtes, & qu'on sert à toutes les personnes qui viennent rendre visite dans la Cabane, soit qu'elles soient étrangères, soit qu'elles soient du vil-

lage même.

\* Le R. Pere Dom Augustin Calmer, dans ses notes sur la Genése, a fort bien observé, que dans les temps héroïques, les hôtes ne disoient ordinairement, ni qui ils étoient, ni d'où ils venoient, qu'après le repas; souvent même on attendoit trois, quatre, ou même dix jours, sans s'en informer. C'est aussi le dernier compliment que font les Amériquains, chez qui l'hospitalité n'est pas moins sacrée que dans l'antiquité: & ce compliment, quoique muet, est trés-éloquent; & beaucoup plus sensé que nos révérences, & des questions, qui doivent paroître hors de propos, par rapport à des gens, qu'on dit supposer las, & fatiguez du Voyage. Qui bonne chasse conque entre chez eux est bien reçû. A peine selvanciens, a tré, qu'on met à manger devant lui, sans fortes de large, rien dire: & lui même mange sans façon, seroient y man avant d'ouvrir la bouche pour déclarer le su, sons se rendre jet qui l'amène. Les Bressliens, les Sioux, & quelques autres Peuples, usent après cela de contribuer envers les étrangers de beaucoup de cérémo-

nies que j'e trouve enco laver les pie ment observ

La fagami fe, & les Sau le ne sçauro n'avoient pa chair, ou di & à lui don

ils ne ma ment, aussi manquer, s'i nager. Mais i leurs princip ment, & de de manger to fent-ils creve mais manque tience, & fa plus rien.

l'avois crii & faute de examiné les c pris qu'ils ne p ne autre forte de civilité, & pour peu qu'il grandes confo

<sup>· ·</sup> Commemaire Lit. fur la Genefe, chap, 24, V, 35,

nies que j'expliquerai dar la suite. Il s'en trouve encore, qui ont la coûtume de leux laver les pieds, laquelle étoit si religieusement observée par les Hébreux.

La fagamité pure est une viande bien creuse, & les Sauvages avoiient eux-mêmes, qu'elle ne sçauroit les soûtenir long-temps, s'ils n'avoient pas dequoi l'assaisonner avec de la chair, ou du poisson, qui servent à la lier, & à lui donner du corps, & du goût.

Ils ne manqueroient point d'assaisonnement, aussi souvent qu'il leur arrive d'en manquer, s'ils scavoient un peu mieux le ménager. Mais il leur est presque impossible dans leurs principes d'avoir cet esprit de ménagement, & de réserve : la coûtume reçûë, est de manger tout, tant qu'ils ont dequoi, dus sent-ils crever, comme s'ils ne devoient jamais manquer, & de tolérer la faim avec patience, & sans se plaindre, quand ils n'one plus rien.

l'avois crû d'abord que c'étoit brutalité & faute de prévoïance; mais, aprés avoir examiné les choses avec maturité, j'ai compris qu'ils ne peuvent absolument en user d'urences, ne autre sorte, sans violer toutes leurs loiz re hors de civilité, & de bienféance. Un particulier, qu'on spour peu qu'il soit considérable, s'il a fait une ge. Qui bonne chasse, ou une bonne pêche, doit, A peine selon les occasions, faire des distributions t-il en-teux anciens, aux parens, & aux amis, & ses i, sans sortes de largesses épuisent tout, mais ils n'ofaçon, seroient y manquer, & ne pourroient le faire fais se rendre infâmes. Il est des temps, où sioux, ils sont obligez de fournir leur contigent, & és cela de contribuer aux dépenses publiques du vilérémo-lage pour les festins, qui font toûjours de grandes confommations, parce que la plus

DC

E S ibuë en e petits l'arbre, ne, lefes mar-, soit la horloge ures du nd plat, es , & iennent qu'elles

du vil-

et. dans bservė, iôtes ne toient, s; foutre, ou r. C'est les Aest pas. e comquent;

grande partie du village y est invitée. Un homme, au nom de qui on a fait sestin, est obligé de faire paroli, & de répondre à une civilité par une autre civilité semblable. J'ai déja parlé des sestins à tout manger, où l'on ne doit rien laisser, & où l'on est souvent contraint de mener des Ombres, & des Parasites, qui trouvent leur bien être à suivre par tout les Anciens, & les considérables pour atrapper quelques bons repas, & pour leur servir de seconds à manger tout ce qu'on leur sert.

Ces sortes de festins, qui sont trés sréquens, & dans lesquels on se fait un point d'honneur de l'abondance & de la profusion, ne permettent certainement pas de penser à accumuler des provisions pour long-temps.

Au reste, c'est véritablement l'honneur qui les fait agir. Je n'en veux point d'autre preuve que ce que ce même honneur leur fait faire dans l'extrême nécessité. C'est dans les temps de chasse, où ils sont si souvent exposés à la faim, qu'il n'est presque point d'année qu'elle n'en fasse mourir quelqu'un. Alors, si une Cabane de gens affamés en rencontre une autre, dont les Provisions ne sont pas encore ontiérement épuisées, ceux-ci partagent avec les nouveaux vends le peu qui leur reste, sans attendre qu'on le leur demande, quoiqu'ils demeurent exposez par-là au même danger de périr, où se trouvoient ceux qu'ils aident à leurs dépens avec tant d'humanité & de grandeur d'ame. En Europe, nous trouve zions peu de disposition dans des cas pareils, à une libéralité si noble & si magnifique.

La nécessité où ils se trouvent bien-tôt réduits par ces sortes de profusions, les oblige à manger de tout, sans discernement & à

trouver tour dance, ils ne de se mortif chaudiére er font rôtir d qu'ils enfon & qu'ils on cuite d'un c tre; ils ne se la manger p ils n'en ont mais leur c dre. Ils y m res, & les: cher les inte der, & y tro goût que no Ils boivent l d'Anguille hutles font Chandelles n'ont point qui ont rend bres, ils le plusicurs eau amaffent av font tissoler pommes de & toutes for als ne leur d & de croître préviennent dépouiller u picd, fans f qu'ils pourr vantes. Les ment point iont forcez ndre à mblaman-& où er des uvent s Anrapper de lees frepoint ulion, enser à temps. eur qui e preuit faire temps sés à la qu'el-, fi une ine auencore nt avec e, fans oiqu'ils danger aident & & de trouve pareils, ue. tôt ré-

oblige

nt & à

e. Un

eftin .

trouver tout bon. Comme dans leur abondance, ils ne donnent pas le tems à la viande de se mortifier, qu'ils la mettent dans leur chaudière encore toute vivante, ou qu'ils la font rôtir dans de petites broches de bois, qu'ils enfoncent dans la terre par un bout, & qu'ils ont soin de tourner quand elle est cuite d'un côté, pour la faire cuire de l'autre; ils ne se font point aussi un scrupule de la manger puante & presque pourrie, quand ils n'en ont point d'autre. Ils n'écument jamais leur chaudière, de peur de rien perdre. Ils y mettent cuire les grenouilles entiéres, & les avalent sans horreur. Ils font sécher les intestins des Chevreüils sans les vuider, & y trouvent en les mangeant le même goût que nous trouvons à ceux des Bécasses: Ils boivent l'huile d'Ours, de Loup-marin, d'Anguille, &c. sans s'embarrasser si ces huiles sont rances & infectes. Le suif des Chandelles est pour eux un vrai ragoût. Ils n'ont point encore abandonné les glands, qui ont rendu les forêts de Dodone fi célébres, ils les font seulement bouillir dans plusieurs eaux pour ôter leur amertume. Ils amassent avec soin le fruit des Hêtres & les font tissoler. Ils mangent avec plaisit des pommes de terre, diverses racines infipides, & toutes sortes de fruits sauvages & amers; ils ne leur donnent point le tems de meurir & de croître, de peur que d'autres ne les préviennent & ne les enlevent. Pour mieux dépositifier un arbre, ils le coupent par le pied, sans se mettre en peine des avantages qu'ils pourroient en retirer les années suivantes. Les Algonquins & ceux qui ne fément point étant encore plus misérables, font forcez de manger quelquefois une elpéce de mousse, qu'on apelle tripe-de-to-che, la tunique intérieure, ou seconde écorce, & les bourgeons des arbres. C'est pour cela que les Iroquois ne donnent point d'autre nom aux Algonquins que celui de Ronzals, c'est-à-dire, les mangeurs d'arbres. \* Le Pere du Tertre dit des Caraïbes, qu'ils mangent souvent de la terre toute pure; ce qu'il attribué à leur humeur sombre & mélancolique, laquelle produit dans les levains de l'estomach une affection déréglée, semblable à celle des personnes du sexe qu'on voit dans certaines maladies, manger avec plaisir de la craye & du charbon.

Les Sauvages qui ont du bled, le ménagent un peu mieux que les viandes, & ce qu'ils regardent comme tenant lieu d'affaifonnement; ils font en forte d'en avoir leur provision annuelle, & même au-delà s'ils peuvent. Quand le reste leur manque, ils mettent ce bled à toutes les sauces afin de varier, & de corriger par dissérentes préparations ce que cette nourriture légere pour-

roit avoit de fade & de dégoûtant.

Lorsque le bled d'Inde est encore tendre & presque en lair, on le fair un peu rissoler sans le séparer de son épy; il est alors trésagréable au goût. On fair aussi une provision de ce bled tendre en certe manière. Après l'avoir fait bouillir dans son calice, on ôte les feuilles qui l'enveloppent, & on le fait un peu torrésier; alors on l'égraine, on le fait séches au Soleil sur des écorces, & on le garde pour les meilleures occasions. Car de cette sorte il est plus délicat, & fait la plus excellente sagamité. Il y en a une espèce qu'ils sont pourrir dans les marais, pour le

tendre puant. & lorfqu'ils de la bouë, o avec plaifir ce l'odeur est ir ont une manie de le faire cui levent le goût ei dans les pile ve & l'avoir elles brisent cl ou les mettent diére. Je n'ai leur cuifine pe toutes leurs fa pas volontier: me paroissoit s manger aussi-to été retirez des de brûlé, qui i fur-tout une e ment Ogarita, , parce que d iclate, & s'épa lui-là passe to François l'aim es ne manque personnes qui l ent distinguer,

<sup>&</sup>quot; Du Terre, Lift, Mas, des Amilles. Traire 7, chap, &

AMERI OF AINS. 84 tendre puant. Ils aiment celui-là avec passion, & lorsqu'ils le retirent de l'eau, ou plûtôt de la bouë, on leur voit lécher & savourer avec plaisir cette eau qui en découle, & dont l'odeur est insupportable. Les Sauvagesses ont une manière de le lessiver, c'est-à-dire, de le faire cuire avec des cendres, qui en relevent le goût. Elles ne broient point celuici dans les piles; mais aprés l'avoir bien lavė, & l'avoir amolli dans l'eau botiillante, elles brisent chaque grain entre deux pierres, ou les mettent cuire tous entiers dans la chaudiére. Je n'ai point affez étudié les régles de leur cuifine pour donner un détail exact de toutes leurs fauces, ausquelles je ne touchois pas volontiers. La manière dont leur bled me paroissoit plus supportable, c'étoit de le manger aussi-tôt aprés que les grains rôtis ont été retirez des cendres;il prend un petit goût de brûlé, qui me paroît affez bon. Ils en ont sur tout une espèce particuliere qu'ils nomment agarita, & que nous apellons Blé-Fleui, parce que dés qu'il a senti la chaleur, il clate, & s'épanotifit comme une fleur. Celui-là passe tous les autres en saveur. Les françois l'aiment beaucoup, & les Sauvaes ne manquent pas d'en faire un régalaux personnes qui les visitent, & qu'elles veuent diftinguer.

Elles font quelquefois du pain de leur bled l'Inde. Je dis quelquefois, & par délicateffe; ar elles ne seauroient en faire un usage ordiaire, leurs champs ne leur fournissant pas ssez à proportion de leur travail, pour fourur à la dépense & à la consommation que le ain emporte. Rien n'est plus pesant & plus nsipide: c'est une masse de leur farine, pêtie mal proprement, sans levain & sans sel.

ecorecorpour
d'auRon\* Le
manqu'il

ns de

nbla-

VOIL

olaifir ena-& ce affaileur s'ils , ils fin de

répa-

-1uos

endre ffoler trésrovi-Aprés n ôte e fait on le

on le on le ar de plus (péce ur le

i ili

MOEURS DES SAUVAGES Elles l'enveloppent de feiilles de bled d'Inde, & le font cuire sous la cendre, ou le font bouillir dans la chaudière. Elles y mettent souvent de l'huile, de la graisse, des féves, & des fruits. Il est encore plus desagreable de cette manière; mais pour la bouche d'un Sauvage c'est un régal & un mets délicat .Ce pain n'est point de conserve, & n'est guére bon qu'à être mangé chaud en fortant du four. J'ai vû en Italie une espèce de pain presque entiérement semblable, qu'on veni au petit peuple. C'est une masse de farin fort pressée, détrempée dans le safran qui la rend fort jaunâtre, & cuite avec des amandes ou des pralines. Je ne l'ai pas regarde d'affez pres pour en sçavoir la composition au juste; mais je croirois qu'il faut avoir l'e stomach bon pour la digérer aussi-bien qu'u ne autre espèce de pain peu différent qu'o fait en Gascogne & en Bearn, lequel est com posé de cette farine de bled d'Inde, ou de pe tit mil, bien bluttée, & qu'en langage d pais on nomme cruchade.

## Sésame.

\*L'Auteur de la nouvelle Histoire de Vin Zinie dit, que les Indiens de ce païs-là, son du pain de la semence des Tournesols, qu'il font venir dans leurs champs. Je n'ai poin vû que les nôtres en sissent cet usage. Le Sauvagesses n'en sement que très-peu, & el les en font de l'huile pour se graisser, auss bien que de certaines petites noix amères & de quelques autres fruits ou plantes. I crois néanmoins ce qu'il en rapporte; car il a toute apparence que le grand Tournesol

Ce n'est pas tacées que les tirer des farin

connû des Bo

pium magnum

Anciens Egy

faisoient du

Quelques 1

tentrionale ti

de grain que

on le nomme

çois ont tran

de ces Nation

se, qui appro

est mieux noi

cher dans leu

té. Ils ne fon

s'égrainent f

Canots font b

sions bien-tô

gez de labour

nourriture. L' exemples de cet usage. Te l'Asphodéle, il est parlé de homme, peu née de Phars

armée, à qui

Alfa, de la Pirginie, Liv. 3. ch. 4.

<sup>\*</sup> Auctuarii Au 3. Lib. S. Theophr † Cafar de bello

AMERIQUAINS. connû des Botanistes sous le nom de Heliotropium magnum, \* est le Sef.me, dont les Anciens Egyptiens; & les premiers Peuples faisoient du pain, & de l'huile,

#### Folle- Avoine.

Quelques Nations dans l'Amérique Septentrionale tirent leur subsistance d'une sorte de grain que la nature produit d'elle-même, on le nomme la Folle Avoine, dont les François ont transporté le nom à quelques-unes de ces Nations. C'est une plante marécageuse, qui approche assez de l'Avoine, mais qui est mieux nourrie. Les Sauvages vont la chercher dans leurs canots, au tems de sa maturité. Ils ne font que secoüer les épys, lesquels s'égrainent facilement; de sorte que leurs. Canots sont bien-tôt remplis, & leurs provisions bien-tôt faites, sans qu'ils soient obligez de labourer ni de femer.

### Racines.

Ce n'est pas seulement des Plantes frumentacées que les hommes ont eû l'industrie de tirer des farines, & de faire du pain pour leur nourriture. L'antiquité nous fournit plusieurs exemples de diverses racines qui servoient à cet usage. Telle étoit la racine bulbeuse de sage. La l'Asphodéle, la racine nommée chara, dont eu, & fail est parlé dans † César, & dont ce grand r, auß homme, peu de temps avant la célébre jourameres née de Pharsale, se servit pour nourrir son armée, à qui l'Epire ne fournissoit pas d'assez

ed d'In-

u le font mettent s féves, agreable che d'un délicat & n'ell 1 fortant de pain on vent

le farine an qui la es aiman regarde polition

voir l'a en qu'u nt qu'or est com

ou de pe ngage di

de Vir -là, fon is, qu'il

'ai poin

antes. ; car il

ourneso

<sup>\*</sup> Austuarii Austor apud Foan. Stobaum, in Notis ad car 3. Lib. 8. Theophr.

T Cafar de bello Civili. Lib. 3.

87 MOEURS DES SAUVAGES

grand lecours de vivres. Telle étoit la plante d pa ver, si célébre chez les Egyptiens, & dont noils aurons occasion de parler plus en détail dans la sute. Telle étoit encore dans ces derniers temps celle, que le petit pruple de quelqu'une de nos Provinces, scut emploier utilement après l'hyver de 1709, pour le garantir des dernières extrémitez, où l'au.

roient jetté la famine & la disette.

Il y a dans les Indes Occidentales diverses racines dont on se sert, non-seulement pour les cas de nécessité, mais encore dans l'usage commun & ordinaire. La plus célébre est celle du Manioc, ou Mandio:, laquelle est la même que celle qui est appellée Tuca dans les premieres Relations, & dans celles des Auteurs Espagnols. Cette Plante est une espece d'arbuste, dont le bois est fort tortu, & fort tendre; ses scuilles sont étroites, serrees, un peu longuettes comme celles du chanvre; elles ne viennent pas toutes en même temps, eau; de forte de le Plante croît, celles ne fort belle de mais à mesure que la Plante croît, celles d'en bas tombent, & celles d'en haut pouffent; de forte que l'arbuste est toujours verd.
A la chûte de chaque seinlle il se forme un
nœud de la grosseur d'une seve. Ses racines
sont semblables à celles des carottes, lesquelles deviennent plus ou moins grosses, selon
la qualité du terroir, & les soins qu'on leur
donne. Il leur saut prés d'un an pour venir à
une parfaite maturité. Ce n'est pas qu'elles ne
puissent le conserver plus long-temps dans la
terre; mais elles se remplissent d'une trop
grande abondance de suc, qui perdant de soil des plus pres grande abondance de suc, qui perdant de la des plus pre consistance, les rend trop aqueuses. Il y en a si est bien sin de six ou de sept sortes, qu'on distingue par tellente, soit puis différentes couleurs de seiilles, & des les effets aussi ÉL TOSS.

Comme c'e les habitans d il faut connoî les unes étant nent aussi de leur pain. Le N épaisse d'un dans en est b conferve plus pain de meille corce du bois fort inégal : c coup, & quel passable. Le I cause de la ve plus de dix in se conserve pe bon. Le blanc il est plutôt me ecs; mais fes

que le quart d'u

AMERIQUAINS.

Comme c'est de la racine seulement que les habitans du pays tirent leur subsistance il faut connoître ces différentes especes, dont les unes étant meilleures que les autres donnent aussi de meilleure farine, & de meilleur pain. Le Manioc violet a une écorce affez épaisse d'un violet fort obscur; mais le dedans en est blanc comme neige. Celui ci se conserve plus long temps enterre, & fait le pain de meilleur goût. Le Manioc gris a l'écorce du bois & de la racine grife; mais il est fort inégal: quelquefois il rapporte beaucoup, & quelquefois trés-peu; le pain en est passable. Le Manioc verd, ainsi nommé à cause de la verdure de ses feuilles, n'est pas plus de dix mois à venir à maturité; mais il se conserve peu en terre : le pain en est fort bon. Le blanc a l'écorce du bois blanchâtre, il est plûtôt meur que toutes les autres espéces; mais ses tacines se résolvent toutes en eau; de sorte que quoique la farine soit d'une fort belle couleur d'or, & d'un fort bon goût, étant de peu de profit, il est aussi de peu d'usage, & il n'y a guéres que ceux dont les provisions sont courtes, qui ayent dont les provisions sont courtes, qui ayent soin d'en planter pour en avoir bien-tôt. Il y ena une autre espèce qui ne differe guéres du blanc pour sa forme; elle est rare dans les in leur les, & commune dans la grande terre : elle le mange cruë, rôtie, boüillie, ou de quelles ne que autre façon que l'on veut sans en exprimer le suc; ce qu'on n'oseroit faire des autres espèces de Manioc leur sus étant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus étant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus étant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus étant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus étant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus étant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus estant un reconstitute des autres espèces de Manioc leur sus sus leur sus estant un reconstitute des autres espectant de leur sus estant un reconstitute des autres espectant de leur sus estant un reconstitute des autres espectant de leur sus estant un reconstitute des autres espectant de leur sus estant un reconstitute de leur sus estant de leur su e trop res espèces de Manioc, leur suc étant un vede ( de plus préfens, & des plus mortels.

y en a il est bien singulier qu'une racine aussi ex-ue par rellente, soit pourtant si dangereuse, & ait & des effets aussi funestes. Car il est certain que le quart d'un verre de ce suc feroit mou-

olante 38 . 2 lus en dans pauple cim-, pour i l'au.

verses pour usage It celmême s preuteurs d'arto tens, un nvre; emps, celles poufverd.

MOEURS DES SAUVAGES rir un homme dans un quart-d'heure, si on n'y apportoit un prompt remede. Les Indiens l'eprouvent souvent, se faisant mourir volontairement avec cette liqueur, comme les Sauvages Septentrionnaux en prenant de la cigue. Au commencencement de la conquête des Espagnols \*, ces pauvres malheureux ne pouvant souffrir le joug de cette servitude, s'invitoient les uns les autres à se faire mourir par compagnie, & on en voyoit des troupes de cinquante, qui s'empoisonnoient avec le suc d'Yuca. Le Pere du Terre † croit que ⇒ tout ce qu'il y a de malin dans ce suc, & » & même dans toute la racine, ne vient que » d'une abondance de nourriture dont l'estomach n'est pas capable; car quoiqu'il foit mortel en effet, il opère néanmoins d'une manière toute différente des autres poi-» sons, qui causent des ardeurs étranges, s'ils po sont chauds, ou des assoupissemens s'ils sont froids; ce qu'on ne remarque point de tout en ceux qui ont pris de ce suc, ou mangé de cette racine; mais seulement une répletion d'estomach qui les suffoque 20 & qui les fait mourir. De plus, on ne trou ve aucune des parties nobles des animau » qui en sont morts, endommagez; mai » seulement leur estomach enslé; de sou que ce Pere prétend qu'il arrive pour lors même chose qu'on a vû arriver aprés une sa mine, à ceux qui crevent pour avoir tro mangé de bled nouveau; ou bien aux che vaux, qui boivent aprés s'être trop rempli de froment, qu'on ne soupçonnera poin d'être vénimeux.

Il y a appa dans cette i effet, ce mê aprés qu'on une liqueur boire; le feu ayant fair é aqueux †. Le des biscuits en le faisan feu, qui en c aussi de la boissons for restaurans p qu'ils en foi lorsque la lic ils ceffent d' portent, c'e mortelle à c est neanmoi de, & ne se mach. Les S autres du Co maux, mang dangereuse, ration. Il f peu à peu, 8 bonne heure me aux autr

Mais quel comme il a ce le plus viole trois remede remedes font de l'eau tiéde

<sup>\*</sup> Gonzales d'Oviedo , Histor. Gen. lib. 7. cap. 2. † Du Terere , Hist. naturelle des Antilles , Traité 7. 6b. 1

<sup>\*</sup> Thevet Cofm.

† De Laet Ind.

¶ Di Laet, loc. c

e, fi on

Indiens

volon-

les Sau-

de la ci-

onquête

ireux ne

vitude,

e mou-

es trou-

ent avec

roit que

fuc, &

ient que

it l'esto-

qu'il soit

nš d'une

res pol-

ges - s'ils

ens s'ils

point du

file , OU

eulemen

uffoque,

ne trou

animaur

z ; mai

de sou

ur lors l

s une fa

voir troi

aux che

rempli

ra poin

icé 7.60.

AMERIQUAINS. Il y a apparence que ce qu'il y a de nuifible dans cette racine, c'est son phicame \*. En effet, ce même suc si dangereux & si morrel, aprés qu'on l'a bien fait bouillir, devient une liqueur douce, miellée, & fort bonne à boire; le feu en ayant corrigé la crudité, ou ayant fait évaporer ce qu'il y avoit de trop aqueux †. Les Indiens font de ce suc tout pur, des biscuits d'un goût trés-fin & très-relevé, en le faisant épaissir au soleil, ou bien au feu, qui en consume toute la sérosité. Ils font aussi de la racine de Manioc séchée, des boissons fort bonnes, & qui sont d'excellens restaurans pour les malades. Oviédo dit §, qu'ils en font de bons bouillons, mais que lorsque la liqueur commence à se refroidir, ils cessent d'en boire. La raison qu'ils en apportent, c'est que quoiqu'elle ne soit pas mortelle à cause de la première cuisson, elle est néanmoins indigeste lorsqu'elle est froide, & ne se cuit pas aisément dans l'estomach. Les Sauvages Tapüias, & quelques autres du Continent, aussi bien que les animaux, mangent le Manioc de l'espèce la plus dangereuse, tout crû & sans aucune preparation. Il faut neanmoins qu'ils s'y fassent peu à peu, & qu'ils y soient accoûtumez de bonne heure, sans quoi il leur nuiroit comme aux autres a.

Mais quelle que foit la nature de ce suc. comme il a en effet toute la force du poison le plus violent, le Pere du Tertre suggere trois remedes pour lui servir d'antidotes. Ces remédes sont, de boire de l'huile d'olive avec de l'eau tiede : ou bien quantité de suc d'A-

\* Thevet Cofm. Univ. Liv. 22. ch. 12. p. 980. † De Laet Ind. Occid. Lib. 15. cap. 10. # Oviede loco cita

Di Laes, loc, cis. a Du Terre loc. cir.

nanas, avec quelques gouttes de jus de citron: ou enfin, de prendre le suc de l'herbe aux couleuvres, dont tous les arbres de ces pays là sont revetus, & qui est un souverain contre-poison, dont on peut user contre tou-

tes fortes de venins.

Pour séparer de la racine ce suc vitieux & nuifible, les Sauvagesses, selon l'ancien usage, la ratissent d'abord, & la dépouillent de son écorce; elles l'égragent ensuite à force de bras, sur une rape faite de plusieurs perites pierres pointuës & raboteuses, qui se trouvent sur leurs rivages, & qui sont enchassées dans une planche d'un pied & demi de long, sur sept ou huit pouces de large. Une extrémité de la rape appuye contre leur estomach, & l'autre se termine dans un vaisseau propre à recevoir la rapure de ces racines, qu'elles ramassent après cela dans des couloirs tissus de jonc & de lataniers, lesquels étant mis sous une presse, ou suspendus à une branche d'arbre par un bout, avec une grosse pierre qui y fert de poids, & qui est attachée à l'autre bout, tout le suc s'en exprime si bien, qu'il ne reste plus qu'une farine séche, raffemblée en grumeaux, & blanche comme la neige.

Cassave.

Cette farine ayant été bien bluttée, & passée par une espèce de tamis, qu'on appelle Hibichet en leur Langue, elles en sont leur pain de cassave en cette manière. Elles ont un vaisseau de terre comme une platine, qu'elles mettent sur le feu, ensorte néanmoins que la slâme n'y touche pas: lorsqu'il est bien échaussé, elles le couvrent de l'épaisseur de deux doigts, ou environ, de cette sa

rine bien fect cune liqueur & la lie, & q les la tourner ches qui fer trouve faite qu'il en faut

Le pain de d'un goût to préférent au manger bon, ou deux; il stems, sur-to dant quelque aussi une te comme une comme une comme une cours qui tra leurs provisie cours. Le pad'un demi-de qui a encore

de Manioc, de Manioc, de Manioc, de Manioc, de d'Inde, une felles font cuit mingant au Brita Sagamité naux. L'une favoureux, & la nôtre en feles mangent flange, & fan

Outre la t d'Inde, l'Amcore un nouv les Patates, l pain, & fon qu'on a observ AMERIQUAINS.

93

rine bien séche, & qui n'est détrempée d'aucune liqueur: la chaleur la pénétre bien-tôt,
& la lie, & quand elle est cuite d'un côté, elles la tournent de l'autre avec de petites planches qui servent à cet effet; & la cassave se

trouve faite presque en aussi peu de temps, qu'il en faut pour cuire une aumelette.

Le pain de Cassave est un bon aliment, & d'un goût trés-savoureux; quelques-uns le préférent au pain de froment; mais pour le manger bon, il faut le manger frais d'un jour ou deux; il se conserve néanmoins trés-longtems, sur-tout quand on l'a fait sécher pendant quelque temps au Soleil. On lui donne aussi une telle préparation, qu'il dévient comme une espèce de biscuit, dont les Européens qui trasiquent dans ces quartiers, sont leurs provisions pour leurs voyages de long cours. Le pain commun est de l'épaisseur d'un demi-doigt; on en fait de plus mince, qui a encore plus de délicatesse.

Les Sauvagesses font aussi de cette farine de Manioc, de même que de celle du Bled d'Inde, une sorte de bouillie, dans laquelle elles sont cuire leurs viandes. On la nommé Mingant au Brésil, & c'est la même chose que la Sagamité des Amériquains Septentrionaux. L'une & l'autre farine est d'un goût savoureux, & n'a rien de fade, comme l'est la nôtre en sortant des moulins. Les Indiens les mangent souvent toutes sêches, sans mé-

lange, & sans autre préparation.

Outre la racine de Manioc, & le bled d'Inde, l'Amérique Méridionale fournit encore un nouveau secours à ses Habitans dans les Patates, lesquelles peuvent tenir lieu de pain, & sont une si excellente nourriture, qu'on a observé, que ceux qui en usent, sont

de cil'herbe de ces iverain re tou-

leux & n usalent de orce de petites e trouhasses e long, extréomach, propre qu'elles s tissus ent mis

pierre à l'aubien, e, rafmme la

ranche

e, & on apon font. Elles latine, néan-príqu'il l'épaif-

ette fæ

MOEURS DES SAUVAGES ordinairement gras, & d'une santé vermeil. le; Avantage qui dévroit leur faire donner la préférence sur la farine de Manioc, laquelle étant trop dessicative, ne donne jamais ni embonpoint, ni coloris.

#### Patates , ou Batates.

La Patate est une racine bulbeuse, qui pousse des tiges rampantes, chargées de feuilles molasses, d'un verd fort obscur, & peu différentes de celles des épinars. Il y en a de disférentes espéces, qu'on distingue par les couleurs des racines; car il y en a de vertes, de blanches, de rouges, d'orangées, de marbrées, &c. Elles sont toutes bonnes. On les fait cuire sous la cendre, ou bien dans un pot, au fonds duquel on met tant soit peu d'eau pour les empêcher de brûler, & qu'ona soin de bien couvrir. En cuisant elles deviennent molles comme les' châtaignes, & ont presque le même goût; mais elles sont beaucoup meilleures, ne chargent point l'estomach, & ne sont point venteuses, comme la plupart des autres Racines, & en particulier les groffes Raves du Limofin, aufquelles on pourroit les comparer. Pour leur relever le goût, les Européens leur font une sauce composée de jus de citron, d'huile d'olive, & de piment, ou de poivre long.

Les autres vivres dont usent les Peuples de l'Amérique Méridionale, ne sont point si nourrissans, ni si substantiels que ceux des Amériquains Septentrionaux, lesquels ont 2 soin de coude toutes sortes d'animaux que le Païs & la La seconde m chasse lottes d'animatic que la reconde in chasse le leurs fournissent. Ceux-là vivent plus moindre proside poisson que de chair; ils n'osent pas même distance en di en manger de toute espèce : la Tortuë en par-nioc, observa

ticulier, leur anciennemen gent pas not de celle de vent plus fac tent ausli plu & diverses so gent à la Pin fauce de jus d ils font ordin Européens, c épices, ne se moder de la Mais fi les A fur eux l'avai portent par la gimes, & de duit en abonc trés-peu de se trouvent par 1 fi fouvent exp autres.

graine. Les racines séche donc de prer coupe de la l & qu'on plar miere deman aussi de plus l les herbes du par mottes, trois de ces ba

Le Manioc

rmen. nnerila quelle niem-

, qui e feuil-& peu en a de par les vertes, e mar-On les ans un oit peu qu'on a levien-& ont r beau-T'efto-

mme la

ticulier

elles on

ever le

e com-

, & de iples de

AMERIQUATNS. ticulier, leur est aussi défendue qu'elle l'étoit anciennement aux Troglodytes. Ils ne mangent pas non plus de chair de Pourceau, ni de celle de Lamentin. Ce qu'ils trouvent plus facilement, & dont ils se contentent aussi plus aisément, ce sont des Crabes & diverses sortes de coquillages qu'ils mangent à la Pimeniade, c'est-à-dire, dans une sauce de jus de citron, & de piment, laquelle ils font ordinairement si piquante, que les Européens, qui n'aiment pas les ragoûts si épices, ne sçauroient absolument s'accommoder de la manière dont ils la préparent. Mais si les Amériquains Septentrionaux ont fur eux l'avantage des viandes, ceux-ci l'emporrent par la qualité, & la quantité des légumes, & des fruits, que la terre leur produit en abondance, ou d'elle même, ou avec trés-peu de soin & de culture; de sorte qu'ils trouvent par tout de quoi vivre, & ne sont pas si souvent exposés à mourir de faim que les autres.

Le Manioc vient mieux de bouture que de graine. Les graines ne produisent que des racines séches & maigres. La coûtume est donc de prendre du bois de sa tige, qu'on coupe de la longueur d'un pied ou environ, & qu'on plante de deux manières. La première demande plus de façon, & produit aussi de plus belles racines. Aprés avoir brûlé les herbes du champ & avoir disposé la terre point si par mottes, on met dans ces terres relevées, eux des trois de ces bâtons couches en triangle, qu'on els ont a soin de couvrir. Cela s'apelle planter à la fosse. is & la La seconde méthode est plus facile, mais d'un ent plus moindre profit. Il suffit d'enfoncer en terre, de s même distance en distance, ces bâtons de bois de Ma-en par-moc, observant de mettre les nœuds en haut, 96 MOEURS DES SAUVAGES

ce qui s'appelle planter en piquet. On a soin de sarcier la terre, & d'entretenir les champs propres, jusques à ce que le Mantoc soit assez fort pour prendre le dessus, & n'être pas suffoqué par les mauvaises herbes. Cette Plante ainsi cultivée a une si grande sécondité, qu'un apent de terre qui en est semé, nourrit plus de personnes que six autres, arpens ensemencés du meilleur froment.

La Patate veut être dans une terre légére, modérément humide, & un peu remuée. On y fait des trous de demi pied de profondeur, le plus près qu'il se peut; & on y met deux ou trois brins de son bois, ou de ses tiges rampantes, qu'on couvre de terre. Ces tiges ayant repris, en jettent de nouvelles en si grande quantité, qu'elles couvrent tout le champ où on les a plantées. Il s'y forme au pied, ou dans chaque trou, cinq ou six racines de sigure disserente, dont quelques-unes sont grosses comme la tête.

Plusieurs Nations Sauvages font du pain de purs fruits séchés & réduits en farme. Ce pain est fort dur, mais assez savoureux. Celles du Nord qui vivent la plus grande partie du temps de leur pêche, & qui ne sément point, font aussi du pain de porsson séché & boucanné au soleil. Elles le brisent dans des piles & le réduisent en farine com-

me on fait le bled.

### Soins des Champs.

Les Sauvages ont grand soin de leurs champs, & y sement outre cela diverses sortes de légumes, & des fruits. Ce qu'il y a de singulier, c'est que les Caraïbes observent les temps de la Lune pour faire leurs semences, preuve

preuve encore reur ou de l'o que chose. Le un travail for de secours o méchantes h terre.

Tout ce qu mande de la c de encore plu diparoitroit n'en prenoit \*Ainfi quand miller, qui v être le Mais même, il y été trompé e qu'il ne pour comme il ar Plantes qui d fent lorsqu'o effet je ne cre Amérique du Il ne paroît p a été autrefoi

Comme les terres, & ne elles s'épuifer les met dans leurs Village champs dans re réduits à l'Amérique S froids, par un Tome II

# Herod. lib. 3

ens en-

légére, emuée, orofonn y met u de ses re. Ces elles en t tout le rine au six racies-unes

farine.
oureux.
grande
ui ne féporfion
brifent
ne com-

de leurs

ties foril y a de

vent les

nences a

preuve

preuve encoressensible de l'Antiquité de l'erreur ou de l'opinion que la Lune y fait quelque chose. Le soin des champs est pour elles un travail fort rude, si l'on considere le peude secours qu'elles ont, n'ayant que de méchantes houës de bois pour remuer la terre.

Tout ce qu'elles sément ou plantent, demande de la culture. Le bled d'Inde en demande encore plus que le reste; de manière qu'il disparoîtroit entierement d'une Terre, si on n'en prenoit le même soin que du froment. \*Ainfi quand Hérodote dit de cette espèce de miller, qui vient aux Indes, & que je crois être le Mais, que la terre le produit d'ellemême, il y a apparence que cer Aureur a été trompé en ce point ; car je suis persuade qu'il ne pourroit croître ainsi sans dégénérer comme il arrive d'ordinaire à ces sortes de Plantes qui demandant de la culture dépérisfent lorsqu'on n'en prend plus de soin. En effet je ne crois pas qu'on voye nulle part en Amérique du Mais qui y croisse de lui-même. Il ne paroît pas même dans les endroits où il a été autrefois cultivé.

# Transport des Villages.

Comme les Sauvages ne fument point leurs terres, & ne les laissent pas même reposer, elles s'épuisent bientôt & s'énervént; ce qui les met dans la nécessité de transporter ailleurs leurs Villages, & de faire de nouveaux champs dans des terres neuves. Ils sont encore réduits à cette nécessité, au moins dans l'Amérique Septentrionale, & dans les Païs froids, par une autre raison plus pressante;

<sup>#</sup> Herod. lib. 3 M. 100

MOEURS DES SAUVAGES

car comme il faut que tous les jours les femmes portent à leurs cabanes le bois de chauffage, plus leur Village reste dans un même endroit, plus le bois s'éloigne; de sorte qu'aprés un certain nombre d'années, elles ne peuvent plus tenir au travail de charroyer de

si loin le bois sur leurs épaules.

Ceux qui sont au voisinage des Villes Francoises dans la nouvelle France, ont voulu parer à cet inconvenient, & se sont mis depuir quelque temps en possession d'avoir des chevaux pour conduire à la cabane leur bois en traîneaux pendant l'Hyver, & sur : dos des mêmes chevaux pendant l'Eté. Les jeunes gens ravis d'avoir des chevaux à mener, prennent volontiers cette peine, & les femmes déchargées par ce moyen d'un fardeau trés-onéteux n'en ont pas moins de plaisir qu'eux; mais ils sont tombés dans un autre inconvénient; car ces chevaux, qui sont en grand nombre, se répandant par troupes dans leurs champs de bled d'Inde, où il n'y a point de hayes & de clôture pour les arrêter, les désolent entiérement, sans qu'on puisse y porter reméde. Car n'étant pas en état de les nourrir dans des écuries, tout ce qu'on peut faire c'est de les enfermer dans de mauvais parcs, que ces chevaux franchissent aisément; soit que ne trouvant pas assez de nourriture dans ces enclos, ils soient portes d'euxmêmes à en aller chercher ailleurs dans les bleds d'Inde, qui les affriandent plus que l'avoine; soit que les enfans, qui sont sans cesse occupés à les animer pour les faire battre, les pressent, & les forcent de sauter par-dessus leurs barrieres.

Ils prennent leurs mesures de bonne heure pour ces sortes de transports; & font en sorte que leurs vieux champs puissent leur servir

usques à ce de pourvoir à qu'ils puissent Quelques ann Village, ils v veaux champ: tent pour cet e ent de mtite ment. Ils trou re; car ils dé bant les même le chaufter, & rabanage, leu ransport. Ce mérique qui hamps, & d'e ont cux aussi és de couper l e scauroient v ont jamais q clats & de le lls n'avoient e pierre, lesq our couper le ur; ou qui ne ant beaucoup ur en ont app nt donné l'exe endre, & de 1 oup profité né leur ancienne s arbres, de our les faire m r pied. Quai nt en appliqu les minant pe l'ils ont soin

her. Ils les co

AM

s femchaufmême e qu'alles ne

voulunis deoir des ir bois dos des es gens ennent es dés-onéu'eux; convé-

n'y a rrêter, uisse y de les on peut auvais t aisé-

grand dans

d'euxans les

s cesse tre, les dessus

heure n forte fervir

AMERIQUAINS. usques à ce que les nouveaux soient en état de pourvoir à leur subsistance; de manière qu'ils puissent les abandonner sans en souffrir. Duelques années donc avant de quitter leur Village, ils vont marquer la place des nouveaux champs dans les bois; ils s'y transporent pour cet effet durant l'hyver, & y drefent de mtites cabanes pour leur hyvernement. Ils trouvent à cela un double avantare; car ils défrichent leurs champs en coubant les mêmes arbres dont ils ont besoin pour se chauffer, & qui étant aux portes de leur abanage, leur épargnent la peine d'un long tansport. Ce sont les hommes par toute l'Anérique qui sont charges de marquer les hamps, & d'en abattre les gros arbres. Ce ont eux aussi, qui en tout temps sont obliés de couper les gros bois, dont les femmes escauroient venir à bout, en sorte qu'ellessont jamais que la peine de le débiter par clats & de le voiturer.

Ils n'avoient anciennement que des hackes le pierre, lesquelles n'étoient pas suffisantes our couper les arbres d'une certaine grofur; ou qui ne l'eussent fait qu'en leur donant beaucoup de peine. Les Européens ur en ont apporté de fer bien acété, & leur nt donné l'exemple d'abbattre le bois, de le endre, & de le scier. Ils n'en ont pas beaupup profité néanmoins, & ils fe font arrêtés leur ancienne méthode, qui est de cerner s arbres, de les dépouiller de leur écorce our les faire mourir, & de les laisser sécher r pied. Quand ils sont secs, ils les abbatnt en appliquant le feu au bas du tronc, les minant peu à peu avec des petits tisons, l'ils ont soin d'entretenir, & de rapptoper. Ils les coupent par billes de la même

E 2

too Moeurs Des Sauvages manière, lorsqu'ils sont renversés en plaçant de semblables tisons de distance en distance fur le corps de l'arbre. Pour ce qui est des fouches, qui restent en terre, ils les laissent pourrir à la longue, & les arrachent ensuite

facilement.

Ces haches de pierre dont je viens de parler, sont d'usage dans toute l'Amerique de temps immémorial; elles sont faites d'une espèce de caillou fort dur & peu caffant, elles demandent beaucop de préparation pour les mettre en état de service : La manière de les préparer est de les aiguiser en les frottant sur un grez, & de leur donner à force de temps & de travail, la figure à peu pres de nos haches, ou d'un coin à fendre le bois. Souvent la vied'un Sauvage n'y suffit pas; d'où vient qu'un pareil meuble, fût-il encore brute & impar. fait, est un prétieux héritage pour les enfans La pierre perfectionnée, c'est un autre embarras, pour l'emmancher: Il faut choisir un jeune arbre, & en faire un manche sans le couper; on le fend par un bout, on y insen la pierre, l'arbre croît, la serre, & l'incorpa re tellement dans son tronc, qu'il est difficile & rare de l'arracher. Il se trouve encore et France dans les cabinets des Curieux de pierres semblables qu'on nomme Cerauniennes ou Pierres de foudre, qui ont été trouvés dans le Royaume, en des endroits dont le pierres ordinaires sont d'une nature tout différente, Ces pierres sont encore une preu ve que les premiers habitans des Gaules e faisoient un usage semblable à celui qu'e aujourd'hut les Ameriquains, que des laur n'ayant point ou presque point de commerce est fort perit avec les Européens, sont obligés de s'en ten de maturité à leurs anciennes pratiques. Les Sauvages of

auffi des eff re que leur différens de pour leur C en usage ch Cybéle.

On doit 1 ports de VI fité où ils s de terrain, gale dans 1 encore plus au peu d'inc on en doit e miers Peup. ses Peuples fuite ont été aière plus se foin des ho premières d ples qui les servit à écla tre dans la nouvelle av

La vigne mais les Sau & ignorent font tous na gnes, qu'or tort, que ce que ce soir c AMERIQUAINS.

aussi des especes de coûteaux de même matiére que leurs haches, qui ne doivent pas être différens de ceux dont se servoient les Juiss pour leur Circoncisson, & de ceux qui étoient en usage chez les Genrils pour les Prêtres de

Cybéle.

On doit remarquer par rapport à ces transports de Villages des Sauvages, & à la nécefsité où ils se trouvoient de changer souvent de terrain, que cette nécessité ayant été égale dans les premiers temps, & peut-être encore plus grande, eu égard à la disette, & au peu d'industrie de la plûpart des Nations, on en doit conclure, que les Villes des premiers Peuples étoient aussi ambulantes que ces Peuples mêmes. Et que celles qui dans la fute ont été fixes quand on a bati d'une mamère plus solide; & que l'art a suppléé au besoin des hommes, n'ont pas toutes été les premières du même nom, ni des mêmes Peuples qui les ont fondées. Ce principe peut servit à éclaireir les doutes qui peuvent naître dans la comparaison de la Géographie nouvelle avec l'ancienne.

## De la vigne & du vin.

La vigne vient par tout en Amérique; trouvés & ignorent le secret d'en faire du vin. Ils set dont la ture tout gnes, qu'on peut bien juger sans leur faire du vin. que ce n'est pas leur faute. Il faut donc que ce soit celle du terroir, ou de cette vigne même, qui ne produit presque par tout commerce que des lambrûches. En Canada le grain en es en tent de maturité. Dans les Païs un peu plus uvages ou la commerce de maturité. Dans les Païs un peu plus uvages ou la content de maturité.

ES n plaçant

distance ui est des es laissent nt ensuite

s de parmique de d'une efcelles deir les metle les preant fur un temps & os haches, ent la vie. ent qu'un & impar-

choisir un he fans le on y insen l'incorpoeft difficile encore en

les enfans

autre em-

uricux des

uvages of

102 MOEURS DES SAUVAGES chauds, il est un peu plus gros, & a plus de douceur. Les Européens ont tenté en divers endroits d'affranchir cette vigne fauvage, mais je ne fache pas qu'ils, y ayent reuffi jusqu'à présent. Le plan apporté d'Europe a dé. généré au Brefil, dans la Nouvelle France, & dans la Nouvelle Espagne, excepté au Pérou & au Chili, où il a parfaitement bien fair. Il n'est pas croyable que dans un Pais auffi vaste que l'est l'Amérique, il ne se trouvåt pas atlleurs quelque terroir qui füt propre à la culture de la vigne, sur tout dans les Climats qui répondent à ceux de l'Europe, où se cueillent de si excellens vins de toutes forces. Il faut donc qu'il y ait quelque raison, autre que celle du terroir, laquelle ait empêché qu'on n'y ait eu le succés qu'on s'en étoit pûr promettre. On m'a affuré que nos Missionnaires vers les Ilinois, avoient tente de faire du vin des raisins du païs, qu'ils s'en étoient même servis pour dire la Messe; je croirois en effet que ces pais là y seroient de plus propres; mais l'épteuve qu'on en a faite ne me paroît pas suffisante, pour porter su cela un jugement affuré.

L'antiquité du vin & son origine sont as sés connues par la sainte Ecriture; mais, comme je l'ai déja dit, le plus grand nombre des Nations n'en avoit pas l'usage. La plûpart des peuples se contentoient de l'eau pure. D'autres suppléoient au défaut du vin & faisoient des boissons enyvrantes, ave diverses fortes de grains & de fruits, auf quelles on donnoit aussi le nom de vin. comme à celle qui étoit faite du fruit de le rien avaler. vigne. C'est ainsi qu'ils faisoient, & qu'or ceaux mâche fait encore du vin de Palmiste. Les Egypte, ou elles tiens en faisoient avec le Lotos, c'est aussi ces racines en

cux qu'on

Les peup & les Mexi usage de te boistons for meeracines fruirs, qui ne. Il y en aussi des no tirées des d fonds, & d les compose

La plus celle qu'on chez les Indi & Ouicon au ficurs endro tière de cell ou le Mais. bien ratissée use en Europ pot : on fair taillées par r de terre, just tendres; alor tion concerr en rond aut prennent de machent, &

AMERIQUAINS. eux qu'on doit l'invention de la Biére.

# Boiffons enyurantes.

Les peuples de l'Amérique Méridionale & les Mexiquains ont aussi le secret, & un usage de temps immémorial de faire des boissons fortes & enyvrantes, avec les mêmearacines, les mêmes grains, & les mêmes fruirs, qui servent à leur nourriture commune. Il y en a de plusieurs espèces, qui ont aussi des noms différens; noms qu'elles ont tirées des diverses matières, qui en font le fonds, & de la manière différente dont on les compose.

La Chica.

La plus commune de ces boissons, est celle qu'on nomme Caouin au Bréfil; chica chez les Indiens de la domination d'Espagne, & Ouicon aux Isles Antilles , & dans pluficurs endroits de la grande terre. La matière de celle-cy est la racine de Manioc. ou le Mais. On coupe la tacine de Manioc, bien ratissée, par quartiers, comme on en use en Eutope pour les navets, qu'on met au ; mais, pot : on fait bouillir toutes ces racines ainst nomber taillées par rouelles dans de grands vaisseaux de terre, jusqu'à ce qu'elles soient molles & l'eau put tendres; alors les femmes, que cette foncdu vin tion concerne uniquement, s'accroupissant es, ave en rond autour de ces grands vaisseaux, ptennent de ces racines ainsi amollies, les de vin mâchent, & les tordent dans la bouche sans cust de le rien avaler, & rejettent ensuite ces mor-& qu'or ceaux mâches dans d'autres vaisseaux de teres Egypere, ou elles font bouillir derechef toutes est aussi ces racines ensemble, remuiant continuelle-

plus de en divers auvage, eufli julpe a de-France, cepté au nent bien un Pais

e fe trou-

füt pro-

dans les

Europe,

e toutes

e raison, ait emu'on s'en que nos nt tente u'ils s'en Meffe; 10

oient des n a faite

orter fur

font al-La plû-

104 MOEURS DES SAUVAGES ment avec de grandes spatules toute cette matière, jusqu'à ce que le tout soit cuit. Après-quoi, sans la couler, & sans la passer, elles l'ôtent pour la seconde fois de dessus le feu, & la versent dans d'autres grands vaisfeaux de terre, semblables à ceux dont on se sert en plusieurs de nos Provinces pour faire la lessive, excepté qu'ils sont un peu plus allongés & plus étroits par le goulet, On apelle ces vaisseaux en langage du pais du nom de Canari; nom générique pour signifier toutes sortes de vases de terre, de quelque grandeur qu'ils foient. Ceux-cy contiennent jusques à soixante & quatrevingts pots. Toute la liqueur y ayant été vuidée, on la laisse fermenter à découvert, pendant quelque temps, aprés-quoi on la couvre jusqu'à ce qu'on veuille la boire, & alors on la coule par un bichet, ou crible du pais.

Les femmes mâchent le Mais bouilli pour en faire de la boisson, de la même manière qu'elles en usent à l'égard de l'ouicon, fait des racines de Manioc. Thévet \* a observé, que pour faire ces liqueurs il y avoit une superstition parmi ces peuples, laquelle ne permettoit qu'à celles qui étoient vierges de s'en mêler; & que si par hazard les femmes mariées y étoient apellées, elles devoient s'y être préparées en vivant pendant quelque temps dans la continence, & séparées de leurs maris. Le sieur de Léri † se mocque de cette observation & la contredit; mais, comme il avoite que les hommes n'oseroient absolument y toucher, & qu'ils disent que la liqueur ne vaudroit rien s'ils la

Thevet Cofmog. Univ. Liv. 11. ch. 15. F. 196.

te cette
oft cuit.
a paffer,
deffus le
deffus le
dont on
es pour
t un peu
goulet,
du païs
ue pour
erre, de
Ceux-cy
quatreyant été
couvert,
on la cou, & alors
rible du

boiiilli
la même
de l'Ouilevet \* a
surs il y
peuples,
li étoient
r hazard
les, elles
ant penlence, &
Léri † se
ontredit;
ames n'oqu'ils dien s'ils li







10m.111 . Pas. 107.

faisoient eu cette boisso pour ce qu dire, pour j'ay dit êtr ligion anci vet a eu rail où la Relig. munément, quand il ne blées; mais pour l'ulage de Leri n'au La falive qui donne à H ne faut p nos cuifinier ces & leurs tout: & apre boissons for d'ordinaire a pour cela qu feltins à boi dequoi borre fent aussi un comme nos n moins par ra coutumes eg fons, qu'on quantité de vi

Le Maby e ordinaire; m composée de j

pas en soy un

faisoient eux-mêmes; & que d'autre part cette boisson est le plus souvent destinée pour ce qu'on apelle faire un vin, c'est-àdire, pour ces assemblées générales, que j'ay dit être marquées par un motif de Religion ancienne, on pourroit dire que Thévet a eu raison en parlant pour ces occasions où la Religion a quelque part, & que communément, on n'y regarde pas de si prés, quand il ne s'agit pas de ces sortes d'assemblées; mais seulement d'avoir dequoi boire pour l'usage ordinaire, auquel cas le sieur de Léri n'auroit aussi point de tort.

La salive de ces femmes est un ferment qui donne à ces liqueurs une grande force. Il ne faut pas les voir faire, non plus que nos cuifiniers lors qu'ils préparent leurs fauces & leurs ragoûts; mais le feu corrige tout: & aprés la fermentation, ces sortes de boissons sont asses agreables. Elles sont d'ordinaire asses épaisses, & c'est sans doute pour cela qu'ils ne mangent point dans leurs festins à boire, y ayent en même-temps dequoi boire & dequoi manger. Elles causent aussi une yvresse très-incommode, comme nos meilleurs vins. Je croirois neanmoins par rapport à ceux oui seroient accontumés également au vin & à ces boiffons, qu'on seroit yvre d'une moindre quantité de vin, que de ces autres liqueurs & ce qui montreroit qu'en effet, elles n'ons pas en soy une si grande force.

### Le Maby.

Le Maby est une autre sorte de boisson ordinaire; mais moins commune: elle est composée de patates putes, qu'on fait cuire

106 MOEURS DES SAUVAGES dans une chaudière. Les Sauvagesses machent aussi les parates cuites, & les recrachent dans un coui, c'est-à-dire la moitié d'une calebasse, ou cela s'étant aigri, il se fait une sorte de levain dont elles prennent gros comme un œuf qu'elles font dissoudre dans une bonne chopine d'eau, & cela fait sur le champ une boisson violente, qu'on peut faire passer pour d'excellent vin blanc, rouge, ou clairet, selon la couleur de la parate. Elles ne font neanmoins cette sorte de levain que pour les cas de nécessiré, ou il faut une boisson qui soit prête sur le champ, car la manière ordinaire de faire le Maby, c'est de verser de l'eau sur les parates, & de les laisser bouillir comme le vin nouveau. Les Européens qui n'aiment point la mal-propreté de ces racines mâchées, se contentent d'égruger deux ou trois patates cuites, qui causent une fermentation presque subite, aprés que la liqueur a été quelque temps dans les vaisseaux.

#### Le Palinot.

Le Palinot est une boisson composée de patate & de cassave brû'ée. Les Sauvagesses rompent la cassave & la mettent dans les vaisseaux, tandis qu'elle est encore toute chaude, & y ajoutent des racines de patates cruës, & coupées par morceaux. Elles sont aussi des liqueurs avec des Bananes, des Ananas, & d'autres sortes de fruits. Mais ces boissons n'étant pas si saines que les premieres, ne sont pas d'un aussi grand usage. Les Négres en Amérique sont du vin de Palmiste, & les blancs du vin de cannes qu'on dit être sort délicieux.

La comme c'est qu'este la fermenta boisson bien faut bien-tô elles s'aigri le reméde à manque gue nouvelles.

Hornius?

chica, dit q quains, au trompé enfu mes, il co Chinois, de Turcs. Le ci nois, & des fon des Turc or ni l'un ni boissons eny Outre ces li

fortes, de que férentes des liqueurs son guay, & la

Le Chocol
a fait à l'Eu
commun, fu
qu'il femble
mez, partic
sçauroient vi
Il n'étoit pa
ceffaire chez
peut le conject

<sup>&</sup>quot; Horius de Ori

AMERIQUAINS.

La commodité de toutes ces liqueurs, c'est qu'elles se font en peu de temps : que la fermentation en est bien-tôt faite, & la boisson bien-tôt dans sa boite; mais aussi il faut bien-tôt les boire; car en peu de temps elles s'aigrissent. Un sujet de consolation, & le remède à cet inconvénient, c'est qu'on ne manque guéres de matière pour en faire de nouvelles.

Hornius \* parlant de cette boisson apellée chica, dit qu'elle est commune aux Amériquains, aux Tartares, & aux Scythes: trompé ensuite par la ressemblance des termes, il confond la chica avec le cia des Chinois, des Japonois, des Persans, & des Turcs. Le cia ou chia des Chinois, des Japonois, & des Tartares, c'est le Thé. La boisson des Turcs & des Persans, c'est le cassé, or ni l'un ni l'autre n'a e rapport avec les boissons enyvrantes saites avec le Maïs.

Outre ces liqueurs, il y en a encore de trois fortes, de qualités, & d'espèces toutes différentes des premières, & entre-elles. Ces liqueurs sont le Chocolat, l'herbe du Para-

guay, & la Cassine.

ses ma-

s recra-

moitié

il se fait

ent gros

re dans

it fur le

n peut

c, rou-

parate.

de le-

u il faut

np, car

y, c'elt

c de les

u. Les

propre-

ent d'é-

s, qui

subite,

temps

osée de

vage sfes

ans les

e toute

patates

es font

s , des

. Mais

les pre-

usage.

vin de cannes

#### Le Chocolat.

Le Chocolat est un présent que le Mexique 2 fait à l'Europe, où il est aujourd'hui si commun, sur-tout en Espagne, & en Italie, qu'il semble que ceux qui y sont accourumez, particulièrement les vieillards, ne seauroient vivre sans cette prétieuse liqueur. Il n'étoit pas moins commun ni moins nécessaire chez les Mexiquains, ainsi qu'on peut le conjecturer de ce que le Cacao, qui

Borius de Orig. Gen. Améric. lib. s. ep. 18.

108 MOEURS DES SAUVAGES en fait le fonds, y tenoit lieu de monoye, resque réduit & servoit dans le commerce à voir toutes les ire aussi quel choses nécessaires à l'usage de la vie, ainsi spèces, on ne que les métaux parmi nous. Les Mexique de la vier de l'interval ou meilleur de l'interval ou meilleur de l'interval ou meilleur de l'interval ou meilleur de l'interval ou l'autre d'interval ou meilleur de l'interval ou meilleur de par le mélange de plusieurs autres ingrédiens, : on leur de dont ils faisoient différentes compositions, Thomas ou qui en changoient la qualité & le goût, se-lon la variété des divers mêlanges & des nols, que l'u différentes préparations. Les Espagnoles en ans ces quartient au cacao; la vanille, la canelle, & le succee, de la manière dont on le prépare au y a apparen jourd'hui communément en Europe. Le cacao qui, comme j'ai dit, en fait le fonds, & en est comme la baze, est un fruit de la figure d'un melon ou d'un concombre, raye, cannele & rour, plein de plusieurs noix plus petites qu'une amande. Ce sont ces noix qu'on met en ufage, elles font d'un rempérament froid \* & humide, & d'une saveur moyenne entre le doux & l'amer. L'arbre qui les porte, est semblable à l'oranger; il a les feuilles de même, mais un peu plus grandes: au sommet il a une espèce de couronne. Cet arbre est fort foible, & fort tendre; de sorte qu'il a besoin d'un autre arbre, que les Espagnols nomment: La Madre del Cacao, & qui semble n'être fait que pour lui servir d'ombre. On distingue des Cacaoyers de quatre ou cinq espéces.

# L'berbe du Paraguay.

Comme je n'ai vû l'herbe du Paraguay. que seiche, hachée comme de la paille, &

\* Poyer to contraire, Hift, naturelle du Caças, chez Bars den rue de la Hange,

ais que les E fage. Ils en fo on à la riviés érou, que si n fort tous l ul Pérou, se 250000. pef e, n'ont il n e celle qu'on robes pour le e qui en est po La manière d iser à peu pr herbe dans ur un coco, ou ent, & on y a lite l'eau chau ins leur donne einture trop fo halumeau d'arg etite ampoulle quelle serr à ù elle furnage eau toute seule

\* Presier's Royage d

AMERIQUAINS. onoye, resque réduite en poussière, je ne sçaurois ire ausi quelle plante c'est. Il y en a deux péces, on nomme l'un Hierra de Palos & autre Hierra de Camini d'aquelle est beau-poisson, ediens, en conse que la premiediens, en conse que la Rarcheleny, en conse sitions, Thomas ou de S. Barthelemy, en conséût, se- uence de l'idée que se sont formé les Espa-& des mols, que l'un de ces Apôtres avoit passé nols, que l'un de ces Apotres avoit passe oles en ans ces quartiers de l'Amérique, où il avoit indu cette herbe salutaire, de venimeuse les les u'elle étoit, ainsi que porte leur tradition. y a apparence que c'est des naturels du les Espagnols ont appris à en faire sonds, sage. Ils en font une si grande consommauit de on à la rivière d'Argent, au Chili, & au chor, que si l'on en croit M. Frézier; \* si si sus du Paraguay pour le sond Pérou. e sont sul Pérou, 50000, arobes, c'est-à-dire, it d'un 250000, pesant de l'une & de l'autre hered'une e, n'ont il n'y a cependant que le tiers e celle qu'on apelle de Camini, & 25000. robes pour le Chili, qui font la moitié de on peu e qui en est porté dans le Pérou. La manière d'en user, est de la faire ink fort user à peu pres comme le Thé. On met re ar-herbe dans une coupe faite d'ne nacre; pour ent, & on y ajoute du sûcre. On verse en-ca ca lite l'eau chaude sur l'un & sur l'autre, & ans leur donner le temps de prendre une einture trop forte, on attire l'eau avec un halumeau d'argent, au bout duquel est une etite ampoulle percée en plusieurs endroits, quelle sert à séparer l'herbe d'avec l'eau , & we elle furnage; desorte qu'on ne suce que eau toute seule. Quelques-uns au lieu de

\* Freejer, Royage de la Mer du Sud p. 229.

guay Bary rito Moeurs des Sauvages chalumeau pratiquent au fond de la tas une séparation d'argent percée de plusseur petits trous, qui fait le même effet.

### La Cassine.

La Cassine est une boisson particulière au Peuples de la Floride, les Auteurs ancien & modernes en ont parlé; mais je n'en se che aucun qui nous ait fait connoître composition au juste; & il se trouve entr'en une espece d'embarras ou même de contra diction qu'il n'est pas facile d'éclaireir. Thever nous la represente comme une li queur faite de l'infusion d'une herbe qui la sigure d'une laituë. Le sieur le Moyne de Mourgues en parle comme d'une boisson de plusieurs herbes. Le Protestant qui a impressé sous le nom Espagnol de † Françoi Coréal, ne nous en donne aucune notion de la set paus la isse sous le sous le nome aucune notion.

Coréal, ne nous en donne aucune notion dans un pot de coction des feüilles d'un arbre; & si j'en crois qu'ils remuer ce que m'en a dit un Auteur grave, qui que leur coul fait le voyage de Mississipi ces dernieres an lls y versent nées, la Cassine n'est autre chose que la tein qu'à ce que ture des feüilles de l'Apalachine, laquelle et alors ils vuide un perit art site assez semblable au Myrre, de pur la ce qu'on connoît aujourd'hui en France, où une écume se l'a apportée de la Louisiane depuis les der quand on y reniers établissemens qu'on a faits en ces Païs & les Sauvag

De Laet & le sieur de Mourgues, parlen de la Cassine plus au long que les autres que frir, & en si en ont traité. Mais ils en parlent d'une ma vent porter rite d'être rapporté ici : on pourroit peur d'Fran, de Laer,

Theves, Coftu. univ. Liv. 23 ch 1. F. 1004. T. F. Correal, voyage aux Indes Occid, ch, 2. 1. Parts

re accorder o e s'est attach gion, où la igures, & à s expédition eque l'autre maire que ces par leur Re " La Cassine qui ne porte duquel les Sa a une vertu utines. Il est pagnols, & ne y en a-t-il foir, & mê fait le Choco Pour le fair

† Foan, de Laet, \* L'Athole est un es M-xiquains faise ieu de ptisane : ils i

re accorder ces Aureurs en disant que l'un e plusieur e s'est attaché qu'à une cérémonie de Region, où la Cassine leur fert à tirer leurs igures, & à choisit leurs Guerriers, pour s expéditions qu'ils veulent entr prendre, eque l'autre ne s'est proposé que l'usage orulière au maire que ces l'euples en font. On en juge-

rs ancient par leur Relation. e n'en sea "La Cassine, dir de nnoître qui ne porte point "La Cassine, die de Laer, † est un arbre qui ne porte point de fruit, & des feiilles. duquel les Sauvages font un breuvage qui a une vertu singulière pour provoquer les urines. Il est en telle estime parmi les Espagnols, & parmi les Sauvages, qu'à peine y en a-t-il aucun qui n'en boive matin & foir, & même avec plus d'excès qu'on ne oisson de fait le Chocolat dans la Nouvelle Espagne. fait le Chocolat dans la Nouvelle Espagne.

a impue Pour le faire, ils prennent une certaine quantité de feüilles, qu'ils mettent à sec ention dans un pot de terre, où ils les font rissoler avec un tison préparé pour cet esser, qu'ils remuent de l'autre main si long temps que leur couleur verte soit changée en rouge.

Ils y versent ensuite de l'eau peu à pau jusqu'à ce que le vaisseau soit presque pleine alors ils vuident la seule liqueur qui ressemble pour la couleur au vin clairet, & rende quand on y mêle l'autole. \* Les Espagnols, es Païs de grands coquillages de mer, ils la prende de grands coquillages de mer es qu'ils mettent à sec entre de l'eau peu de grands entre de l'eau peu de l'eau o de grands coquillages de mer, ils la prenparlen nent aussi chaude qu'ils la peuvent souf-itres que frir, & en si grande quantité qu'ils en peu-une ma vent porter, ils crossosent même mourir

AGES de la tal

e entr'en e contra claircir. ne une li rbe qui Moyne d

ent mé

t peut

Party

<sup>†</sup> Foan, de Laet, India Occid. lib. 4. cap. 15. \* L'Athole est une boiston faite de grains de Mais, dont es M-xiquains failoient un grand ulage, & se le tervojent au lieu de prisane : ils la méloient avec leur Chocolit.

182 MOEURS DES SAUVAGES » s'ils avoient passé un seul jour sans en boir » Une heure & demie aprés en avoir bû, i » lâchent une quantité incroyable d'urine » presque continuellement pendant l'espac » d'une heure; aussi s'en trouve-t'il peu que » soient sujets aux affections des reins & d no la vessie. Les Sauvages se substantent aus » de cette potion, & quand ils veulent l » purger, ils y mêlent de l'eau de mer, & » par ce moyen ils purgent violemment le mauvaises humeurs par haut & par bas. L » arrive même que s'ils en mêlent avec ex-» cés, quelques-uns en meurent. » A certain temps marqué de l'année, di ce boisson to » A certain temps marqué de l'année, di le fieur de f Mourgues, les Peuples de le Chef. avec S'affeinblent tous les matins. Ce Confeil forme dans la Place publique où sont pré parés des bancs rangés en demi cercle, su de cette liquisme chapter de l'ayant les parés des bancs rangés en demi cercle, su de cette liquisme chapter de l'agriculture de » quelle tout le chœur répond par des be, bi p fouvent jeune Chacun ayant rendu le salut en cette ma fuite. Après nière, & s'étant assis, le Chef expose à soit vingt-quatre nière, & s'étant assis, le Chef expose à soi s'vingt-quatre Conseil le sujet qui les assemble, & consul-pla moindre at te tour à tour les faouas, qui sont les Prêtres C'est pour cel
con Devins, & les Anciens, & il leur de les Hermaphroc
mande à chacun leur avis; car ils ne prennent mes habiliés en » aucune résolution qu'ils n'en ayent aupara » parlé ) ne po vant délibéré long-temps ensemble. Cepen provisions que

Le Moyne de Mourgues, loc. cit.

dant les fem rent la Cassi une boisson dont ces fen aprés qu'elle Mant que pour cet en tenant au mi du Chef, f que cette be doivent goû esprit de for

e te décoction c

dant les femmes par ordre du Chef préparent la Cassine; c'est ainsi qu'ils nomment
une boisson composée de certaines herbes
dont ces femmes ont soin d'exprimer le jus
il peu que aprés qu'elles les ont fait insusée & bouiillir.
Avant que de la boire, un homme choiss
pour cet emplot se léve de sa place, & se
tenant au milieu de l'Assemblée en présence
ment le
ment le
ment le
au Chef, fait un discours pour souhaiter
au bas. le
doivent goûter, & qu'elle leur inspire un
avec ex
esprit de force: Prenant ensuite de la main
des femmes un grande coupe pleine de cet-AMERIQUAINS. avec es esprit de force: Prenant ensuite de la main des fenimes un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames un grande coupe pleine de cetmée, di des fenames parmée, di des fenames de cette propriéré à qua même
coupe. Ces Peuples font une fi grande cêtime
de cette liqueur, qu'il n'y a que les Guermiers, & ceux qui se sont déja signales par
mée de boir
mée, di des feures exploits qui soient jugés dignales par
mée, di d'en boire. Elle a cette propriéré, qu'aussimée d'en boire. Elle a cette propriéré, qu'aussimée d'en boire. Elle a cette propriéré, qu'aussimée d'en boire. Elle a cette propriéré, qu'aussimée, d'en boire. Elle a cette propriéré, provisions que des calebasses pleines de cer-ete décoction ou de cette herbe, qui a la ver114 MOEURS DES SAUVAGES

» tu de les nourrir & de les fortifier; mais voir les cont » qui n'enyvre point & ne porte pas à la têt ainsi que nous l'avons connu par expérien » ce lorsque nous leur avons vû faire de ce » sortes de fêtes.

Les Floridiens faisoient des boissons env vrantes avec le fruit des Palmes; mais le plu grand nombre des Peuples de l'Amérique Septentrionale, sur tout ceux de la Nouvelle France, & du Nord, n'avoient point d'auta boisson que de l'eau pure; aussi ne bûvoiem ils que par pure nécessité, & trés-ratement d'autant mieux qu'ils ont à boire & à mange dans leur Sagamité, laquelle est toujours for claire & fort liquide. Et plût à Dieu, que le Européens ne leur eussent jamais fait connoi tre ces malheureuses boissons, qui ne serven qu'à les détruire, & qui sont aussi funestes leurs avantages temporels & au bien des Co lonies: qu'à l'établissement de la Religion & au salut des uns & des autres.

# De quelques autres Plantes de l'Amérique.

Les autres Plantes le plus universellemen cultivées dans les Indes Occidentales aprés l Mais, le Manioc, les Parates, & celles qu servent à la nourriture, sont la célèbre Plant du Tabac, & les Cannesde fucre, qui font aujourd'hui une partie des grandes richesse des Colonies Européenes établies en ces quar tiers du nouveau Monde. Mais comme ce Plantes sont trés-connues depuis affez long temps, & que je n'examine ici propremen que les mœurs des Sauvages, & les chose qui y ont rapport, en les comparant avec celles des premiers Peuples de l'Antiquité; n'examineral aussi ces deux Plantes que pon

en ont laissée

Quoique le grande partie des Orientale toute entiére pouvoir tirer ter à son orig viner pour en ciens; & bier Auteurs que i clairs pour fo fournir des di puter.

Il est certa bien même le Plante, nous fous aucun d les anciens B trouveroit qu dans les autres viendroit, no cation que p toûjours assez fecond lieu, il posé que les l premiers la Gi qui leur ont si l'ont laissé per

Pline \* à la v pas nous laiff de fumer n'éto & qu'on en u # Plin, lib. 18, ca

& les autres pe

AMERIQUAINS. er; mai voir les connaissances que les Anciens nous as à la tête en ont laissées.

#### Le Tabac.

Ouoique le Tabac fût en usage dans une grande partie de la grande Asie, dans les Indes Orientales, & dans l'Amérique presque toute entière, d'où il semble qu'on devroit pouvoir tirer affez de lumiere pour remonter à son origine, neanmoins il nous faur deviner pour en trouver des traces chez les Anciens; & bien loin que les témoignages des Auteurs que nous pouvons citer, soient assez clairs pour former une évidence, ils peuvent t connois fournir des difficultés à ceux qui aiment à difputer.

Il est certain en premier lieu, que quand bien même les Anciens auroient connu cette Plante, nous ne la connoissons aujourd'hui sous aucun des noms qui se trouvent dans les anciens Botanistes, & que quand il s'en trouveroit quelqu'un dans Théophraste & dans les autres, dont la description lui conviendroit, nous ne pouvons en faire l'application que par des conjectures qui seroient toujours assez incertaines & hazardées. En fecond lieu, il paroît aussi assez sur, que supposé que les Barbares, qui ont occupé les premiers la Gréce, en avent fait usage, ceux qui leur ont succedé n'en ont pas hérité, ou l'ont laissé perdre, aussi-bien que les Latins, & les autres peuples de l'Europe.

Pline \* à la vérité nous en dit affez pour ne pas nous laisser ignorer que la Pipe & l'are vec cele de fumer n'étoient pas inconnus de son tems. uité; i & qu'on en usoit dans la Médecine en cet-

iours for , que la e ferven unestes des Co eligion

GES

expérien ire de ca

fons env.

ais le plu

merrous

Nouveik

nt d'autr

oûvoient

arement à mange

rique.

ellemen aprés iles qu e Plant ui font richessa es quar ime ce z long premen chold

e pout & Plin, lib. 28, cap. 17.6

MOEURS DES SAUVAGES taines occasions. Il nous indique lui-même dans un reméde contre la mélancolie par ces paroles, lesquelles sont décisives : « Fimi quoque and, fed pabulo viridi paft, bove, fumum arundine hauftam prodeffe tradunt. Don dit que » la funiée de la fiente féche d'un bœuf qui » a été mis au verd, attirée par la bouche a-» vec un tuyau de roseau, fait grand bien, Mais dans ce paffage il n'eft pas quettion de la Plante du Tabac, ni des autres herbes que les Amériquains fument en guise de Tabac, ou qu'ils mêlent avec le Tabac. Il n'est pas question non plus d'un usage aussi général que l'est celus du Tabac, lequel quosque regardé comme un remêde, peut être confidéré aussi comme un amusement & une fan-Laifie.

Les Auteurs donc, sur le témoignage de qui nous pouvons nous fonder, ne peuvent en avoir parlé que comme d'un usage des Peuples éloignez d'eux, pour le temps ou pour les lieux, & dont ils ne connoissoient les mœurs qu'imparfaitement, comme faissoient ceux qui donnoient des Relations de l'Amérique où ils mavoient jama is été, sur le récit des premiers venus de ces Païs nouvellement découverts. Tels sont les passages que je vais citer. Ils ne laissent pas néanmoins d'être assez forts, & d'établir une preuve, laquelle paroîtra suffisante à quiconque vou-

dra les approfondir.

Le premier est de Maxime de Tyr \*. > Il y a un Peuple des Scythes, dit il, & je crois qu'il n'y en a qu'un, qui quoiqu'ils ne boivent que de l'eau, cependant lorsqu'ils veulent se donner le plaisir de l'yvresse, ils allument un petit bûcher, dans lequel ayant

# Maxim, Tyrius , Serm, 11,

» jetté des he » cercle tout » la fumée, » des coupes

» s'ils avoien » danfent, ils » gens yvres.

Cette faço buvoient dans équivalent, de pe, d'où on a Tabac, commen buvant. Il la manière do re aujourd'hu espèce de récifert coinme diqui sont assiste moyen de

Hérod ote moignage de au-delà de l' bres, dir-il nature, qu'e allument & pes, ils s'ei les Grecs par ben jettent, injusqu'à ce q

fent, & don

ter & danfe Ce qu'Héro des Peuples de Solin le disent Quelques ponius Méla

\* Herodor, lib. 1.

ES i-même olie par : ce Fimi > fumum dit que œuf qui buche and bien. ition de bes que Tabac, n'est pas général quoique e confi-

nage de peuvent age des nps ou ifforent ne faitions de tré, fut nouvelges que nmoins preuve,

ne fan-

is Il y crois ils ne fqu'ils ffe, ils layant

e vou-

AMERIOUAINS. 117

injetté des herbes odoriférantes, ils font un

incercle tout autour, & chacun attirant à foi

in la fumée, comme s'ils la bûvoient dans

in des coupes, ils s'enyvrent aussi bien que

in s'ils avoient bû du vin. C'est pourquoi ils

in dansent, ils chantent & sautent comme des

in gens yvres.

Cette façon de s'exprimer, comme s'ils la buvoient dans des coupes, semble signifier un équivalent, & représente assez bien une Pipe, d'où on attire à soi la fuinée, & le suc du Tabac, comme on tite la liqueur d'une tasse en buvant. Il n'est personne qui ne sçache la manière dont les Orientaux, sument encote aujourd'hui, mettant sur une table une espèce de réchaud ou de cassolette, laquelle fert comme de Pipe commune, où tous ceux qui sont assis autour, sument ensemble par le moyen de plusieurs tuyaux qui y aboutissent, & dont chacun prend-le sien.

Hérod ote \* rend à com près le même tèmoignage des Massage , qui habitoient
au-delà de l'Araxe. » Ils ont trouvé des ar» bres , dit-il , qui portent un fruit de telle
» nature , qu'en le jettant dans un feu qu'ils
» allument & qu'ils environnent par trou» pes , ils s'enyrent par son odeur , comme
» les Grecs par le vin; & qu'à mesure qu'ils y
» en jettent , ils s'enyvrent de plus en plus ,
» jusqu'à ce qu'ensin ils se levent pour chan» ter & danser ensemble.

Ce qu'Hérodote & Maxime de Tyr disent des Peuples de Scythie, Pomponius Méla & Solin le disent aussi des Peuples de la Thrace. Duelques Peuples de Thrace, dit Pomponius Méla, † ne connoissent point l'usage

<sup>\*</sup> Herodor. lib. 1. M. 211.

J Pomp. Mela, lib. 2. cap. 2. de Thracia,

TIS MOEURS DES SAUVAGES

, du vin. Néanmoins quand ils font festin, et de cette mên dés qu'ils ont jetté quelques semences dans les feux, autour desquels ils sont assis, ures, n'ont po , cette odeur leur cause une joye qui appro- laiser, & de no on che de celle de l'yvresse.

, Dans leurs feitins, dit Solin\*, ils s'af, feoient autour des feux, hommes & fem, mes, & y ayant jetté les semences de cer, taines herbes, dés qu'ils les ont senties, ils
, se font un plaisir d'imiter les yvrognes;
, leurs sens en étant effectivement blessez,
, comme il arrive à ceux qui ont pris trop

un. Le Pere de l'
mos parmi le
jours à jeuner
, cuin. Le Pere de l'
mos parmi le
possible des sens en etant effectivement blessez,
, comme il arrive à ceux qui ont pris trop

a de vin.

Strabont dans la description qu'il fait des mœurs des Indiens, a voulu peut-être nous in-diquer le Tabac, en disant, que chacun porte en effet cette toujours avec soi une poche pleine d'herbes Tabac comme medicinales. Chaque Sauvage a toujours avec les? Et est-11 pe soi son sae à Petun, dans lequel il porte son Ca- l'Tabac? Est-il lumet ou Pipe, du Tabac, & dequoi allu- plat à vomir, s mer du feu. Il m'est aussi venu en pensée, ses gorgées de que l'usage de fumer continuellement pour-toit avoir donné lieu à la fable, qui se débi-toit chez les Anciens , qu'il y avoit un peu-ple de l'Inde lequel n'avoit point de bouche, mais seulement deux soûpiraux par où il se myvrer., Ils n nourrissoit de l'odeur, ou de la fumée des fruits & des fleurs.

On ne doit pas être surpris que les Anciens, dans les notices qu'ils nous donnent des choses qu'ils ne sçavoient que sur le rapport d'autrui, & qui étoient fort éloignées d'eux, avent toujours mêlé dans les descriptions des choses les plus simples, des circonstances capables de les déguiser; puisque de nos jours, s'il faut ainsi parler, ceux qui ont écrit au su-

\* Solin. cap. 15. de Thracum moribus.

on leurs idées

uffi , qu'ils . fumée de la façe sans porter ave par lequel ils at presque jusqu'à ébranlent tous le s'enyvrent enfin vin avec exces. Benze¶, & plu

i, ont donné da Relation de Canada d Relat. de la Nouv. F Creuxius , bift . Can Benzalibar. cap. 26

<sup>\$</sup> Strabo , lib. 15. p. 494. \$ Strabo , lib. 15. p. 489.

ciens, chod'aueux, s des

s caours, u fu-

AMERIQUAINS. festin, et de cette même plante dont il est ici quees dans ion, & qui en parlent comme témoins ocu-assis, n'ont pourtant pas laisse de nous déappro- aiser, & de nous en faire des narrations sen leurs idées parriculières, dont nous ls s'af- cyons manifestement la fausseté.

c fem- Le Pere de Brébeuf \*, qui a vécu longde cer- emps parmi les Sauvages, & qui a enfin-es, ils onsommé son sacrifice dans les seux des Iro-ognes; vois, dit qu'ils passent quelquesois les trenessez, sjours à jeuner, ne mangeant autre chose que du s trop eun. Le Per ard † ne nous assure-t-il pas. iffi, qu'ils . . de Petun , & qu'ils en boivent it des Jumée de la fiscon commune en France. Ne juporte nt en effet cette fumée, & qu'ils mangent Tabac comme les autres choses comestis avec les? Et est-11 personne qui voulût manger

savec est et est-si personne qui vousur manger in Ca-i alluossa vomir, s'il avalloit seulement quelossa gorgées de sumée?
Le Pere du Creux § dans son Histoire du
anada, est tombé dans la même pensée que
s Anciens, & s'est persuadé que les Sauvauche, es ne sumoient que pour avoir le plaisir de
in li se des sonter avec eux un tuyan assez long sans porter avec eux un tuyau assez long, par lequel ils attirent cette forte de fumée presque jusqu'à l'yvresse; car avec cela ils ebranlent tous les sibres de leur cerveau, & s'enyvrent enfin comme s'ils avoient bû du vin avec excés.

Benze¶, & plusieurs autres Auteurs aprés i, ont donné dans la même idée. Tous dé-

Relation de Canada de l'an 1636. 2. partie ch. 5. Relat. de la Nouv. France par le P. Biard, ch. 5. Sreuxius , hift . Canad. lib. 1. p. 76.

Benzalibatacap. 16.

220 MOEURS DES SAUVAGES clament contre le Tabac avec force, & le te gardent comme une pifte & un poison sorti de l'enter. Ces Auteurs ont été trompez sans doute aussi bien que les Anciens, par l'effet que produit le Tabac sur les personnes qui ne sçavent pas fumer, & qui ne sont pas accoûtumez à son odeur; car elle étourdit effe. Stivement, elle fait mal au cœur jusqu'à s'en trouver mal, & à vomir; mais le Tabac m cause pas les mêmes symptomes à ceux qui en ont un grand usage, ainsi que les Amen quains, lesquels en fumant n'ont certaine ment pas l'intention de s'enyvrer. Ils peu vent encore avoir été féduits les uns & la autres en ce que n'ayant pas pénétre l'espri de Religion renfermé dans cet usage du Ta bac, ils ont pris pour une yvresse réelle veritable, une vvresse affectée, ou bien u air & des convultions extatiques, lesquelle fuivent l'enthousiasme, & sont de l'apana de ceux que l'esprit de Python saisit, ou qu font semblant d'en être saiss. Oviédo \* encore plus blâmable que les autres Auteurs fondi, & n'or car aprés avoir décrit un vrai enthousial dans l'usage que les Sauvages font du Tabas après avoir dit qu'ils ont soin de cultiver ce te Plante & de la faire venir dans leurs ja dins, non-seulement parce qu'ils la rega dent comme utile à la fante; mais enco parce qu'elle a quelque chose de sacré che eux, oubliant dans le moment ce qu'il en dit, & ce que les Sauvages en disoient en mêmes, il retombe dans la pensée des A ciens. Il ne peut s'imaginer, dit-il, quel pi fir on peut trouver à cet usage du Tabact fumée, fi ce n'est le plaisir brutal qu'ont ce qui aiment à boire pour boire jusqu'à qui

qu'ils tomben parallele enti peuples de T & cite, non p raporté les t Toftat , qui d'Eusebe de

Il est cerrain une herbe cor à plusieurs usa j'ai deja dit d pour amortir révoltes de la rifier, & la rei visions extacio & les forcer d mes; pour rei besoins des N guérir toutes corps; je croi nouveau tout témoignages d puisse opposer

eurs fens leur e \* Thomas H vantages de la du Tabac. Il e e, & il expose auvages en use ent. Il ajoûte e si estimée de me que leurs fir quand on

> feux sacrés, Tome III. Th. Hariot , de con

dit-il, qu'ils

AMERIQUAINS.

qu'ils tombent yvres morts. Il fait ensuite un parallele enties de cet usage avec celui des peuples de Thrace dont je viens de parler, & cite, non passes Auteurs anciens dont j'ai raporté les témoignages, mais le sçavant Toftat, qui en a fait mention sur celui

d'Eusebe de Césarée.

E S

8c le te

n forti de

pez fans

ar l'effe

nnes qui

t pas ac-

rdit effe.

fqu'à s'er

Tabac m

s Amen

certaine

re l'espr

tiver ca

leurs ja

la rega

is enco

acré che

qu'il ch

ient eu

des A

quel pla

Tabac

ont cel

afqu'à

Il est cerrain que le Tabac est en Amérique une herbe consacrée à plusieurs exercices, & à plusieurs usages de Religion. Outre ce que ceux qu j'ai déja dit de la vertu qu'ils lui attribuent pour amortir le feu de la concupiscence & les révoltes de la chair;pour éclairer l'ame, la pu-14s peu rifier, & la rendre propre aux songes & aux ans & le visions extaciques; pour évoquer les esprits, & les forcer de communiquer avec les homre du Ta mes; pour rendre ces esprits favorables aux réelle besoins des syations qui les serveits, et plus de bien u guérir toutes les infirmités de l'ame & du l'apanage corps; je crois qu'il est bon de confirmer de nouveau tout ce que j'en ai avancé par les sédo \* d'édo \* besoins des Nations qui les servent, & pour Auteur puisse opposer à ceux qui n'ont rien appro-thousialt fondi, & n'ont rien vû au-delà de ce que lu Taba

\*Thomas Hariot, dans sa Relation des avantages de la Virginie, parle sçavamment du Tabac. Il en donne une description exace, & il expose fort bien la manière dont les sauvages en usent, & les biens qu'ils en retient. Il ajoûte ensuite, » Que cette herbe est si estimée des Indiens, qu'ils croyent même que leurs Dieux en reçoivent du plaisir quand on la leur offre. C'est pour cela, dit-il, qu'ils font de temps en temps des feux sacrés, où ils jettent cette herbe ha-

Tome III.

\* Th. Hariot, de commodis încol. Pirginia p. 16.

111 MOEURS DES SAUVAGES s chée, ou réduite en poudre en guise de Victime: que quand ils sont surpris de la » tempête, ils en répandent dans l'eau, & en » jettent en l'air. Ils en mettent aussi dans . leurs Nasses neuves pour être heureux à la pêche; ils observent la même pratique » lorsqu'ils ont été délivrés de quelque danm ger; il en jettent en l'air à poignées, fai-» fant divers geltes, chantant, danfant, fautant, & disant toutes sortes de choses sans o ordre & sans suite. Voilà ce que les Anciens nous ont dit, & en même temps divers facrifices bien marqués qu'ils n'avoient pas

appercus. Dans le Chapitre s. de la Relation de ce qui s'est passé les années 1566. & 67. dans la Nouvelle France, il y a un extrait d'une Lettre du Pere Allouex Jésuite Missionnaire chez les Outaouacs, qui fait voir que le Tabac est aussi employé dans leurs Sacrifices, Voici ses paroles. » Un Vieillard des plus so confidérables de la Bourgade fait fonction » de Prêtre; il commence par une Harangue setudiée qu'il adresse au Soleil, si c'est en » son honneur qu'on fait le festin à manger tout, qui est comme un holocauste; il deto clare tout haut qu'il fait ses remercimens » à cet Astre, de ce qu'il l'a éclaire pour tuer » heureusement quelque bête: il le prie & » l'exhorte par ce festin à lui continuër les » soins charitables qu'il a de sa famille. Penand dant cette invocation, tous les convie » mangent jusqu'au dernier morceau: aprè se quoi un homme destiné à cela prend un pain de Petun, le rompt en deux, & » que l'esprit » jette dans le feu. Tout le monde crie penpour les déd so dant que le Petun se consume, & que l

a fumée monte en haut; & avec ces cla-

meurs fe to se pouvoit aj danses, qui qui en font p

Le ficur de d'une danfe & dont il fut une fingular d'être remarc paroles.

» \* Mais fi b fus, quand Beuveries & » l'autre faço b les mieux r peftes.& co pres à pres par la main o puis étant a o devant, gu feul ement ! ayant auffi e le bras & la " toient & d in furplus, parc avoit trois » d'un chacu » bes, richen \* & bracelets » les , naives nant au reste m Maraca , c'e d'un fruit pl » dont j'ai pai

& Lery hift, del' A

meurs se termine tout le sacrifice. Ce Pese pouvoit ajoûter au sacrifice le chant & les danses, qui suivent toujours ces festins, & qui en font parrie. Le sieur de Léri, dans le détail qu'il donne d'une danse de Religion, dont s'au déta parlé

d'une danse de Religion, dont j'ai déja parlé, & dont il sut lui-même le témoin, rapporte une singularité concernant le Tabac digne d'être remarquée. Je ne changerai rien à ses

paroles.

ES.

uise de

ris de la

1 , & en

Mi dans

cux à la

ratique

ie dan-

es, fai-

nt, fau-

ses sans

les An-

s divers

ent pas

n de ce

7. dans

t d'une

onnaire

e le Ta-

crifices.

les plus

onction

arangue

c'est en

manger

; il de-

cimens

our tuer

prie &

nuer les

le. Pen-

convie

u: apre

rend un

, & 16

ie pen-

que la

»\* Mais suivant ce que j'ai promis ci-dess sus, quand j'ai parlé de leurs danses en leurs Beuveries & caouinages, que je dirois aussi » l'autre façon qu'ils ont de danser, afin de » les mieux répresenter; voici les morgues; » gestes, & contenances qu'ils tenoient. Tous près à près l'un de l'autre, sans se tenir » par la main, ni sans se bouger d'une place; » puis étant arrangés en rond, courbes sur le " devant, guidant un peu le corps, remuans e seul ement la jambe & le pied droit, chacun vayant aussi la main dextre sur ses fesses & e le bras & la main gauche pendant, chan-" toient & dansoient de certe façon. Et au » furplus,parce qu'à cause de la multitude il 🎔 avoit trois rondeaux, y ayant au milicu "d'un chacun trois ou quatre de ces Caraï-» bes, richement parés de robbes, bonnets & bracelets, faits de belles plumes naturel-» les, naïves, & de diverses couleurs: te-» nant au reste en chacune de leurs mains un " Maraca, c'est à-dire, Sonnettes, faites » d'un fruit plus gros qu'un œuf d'Autruche, » dont j'ai parlé ailleurs; afin, disoient-ils, » que l'esprit parlâr, puis aprés dans icelles pour les dédier à cet usage, ils les faisoient

E Lery hift, de l' Amérique, chap. 16,

MOEURS DES SAUVAGES o fonner à toute reste ... Outre plus ces Caraïbes (ce sont les Devins dont il veut parw ler ) en s'avançans & fautans en devant, » puis reculans en arrière, ne se tenoient pas toujours en une place comme faisoient » les autres: même j'observai qu'eux prenans » souvent une canne de bois, longue de se quatre à cinq pieds, au bout de laquelle il p y avoit de l'herbe de Peiun, dont j'ai fait mention autre part, séche & allumée; en se se tournans & soufflans de toutes parts la ≈ fumée d'icelle sur les autres Sauvages, ils m leurs disoient : Afin que vous surmontien vos mennemis, receviz tous l'esprit de force. Et ainsi firent par plusieurs fois ces maîtres » Caraibes.

C'est sur tout pour les opérations magiques sur ce qu'il a ve que le Tabac est mis en œuvre par les Dequ'il est, répe vins. \* Quand ils veulent deviner, dit Loques de Gomara, (je cite les propres paroles de Gomara, (je cite les propres paroles defait, pour répondre à quelqu'un touchant ce qu'il dequ'il sur avoit mande; ils mangent une herbe nommée comme comme comme de la fumée par le nez, & puis se présente à so, ils sont troublés du cerveau, & se répréente à so, sentent à eux mille visions : cette furie pasqu'Oviédo a ve, se , & la vertu de l'herbe appaisée, ils re-Caciques de les, citent ce qu'ils ont vû & entendu au con-voient la sumée, qu'il plaira à Dieu, sans jamais répondre pliquoient à let, à propos de ce, dequoi on les a requis, ou mée à eux juste, bien ils répondront en tels termes qu'on ne erre privés de les pourra entendre par leurs paroles, qu'el le étoient port en mes, à mo † Pierre Martyr dit, qu'ils sont une lieuparavant qu'enter de le pare de la pere de toutes tromperies.

\* Lopes de Gomara , hift. univ. des Indes , l. 1. 6, 27.

mieur de cett qui est en m le nez; qu'au manière qu'il dans la petite cet effet, & telle qu'il en l'avoir un peu tête baissée, ! resté quelque s'il se réveill fomitheil, ill marmottant e qui ne font po ronnent le voy dent graces à

\* Gonz. Oviedo Hij

<sup>†</sup> Per. Marryr, Nov, grb, dec. 1. Lib. 9.

AMERIQUAINS.

es Ca-

ut par-

evant,

noient

Holent

renans

rue de uelle il

ai fait

née; en

arts la

cs, ils

CIER WOS

rce. Et maîtres

27.

mieur de cette herbe cohoba, que le Cacique (qui est en même temps un devin ) prend par le nez; qu'aussi-tôt après il entre en fureur, de manière qu'il lui semble que tout est renversé dans la petite Case qu'on lui a dressée pour cet effet, & que la force de cette herbe est telle qu'il en perd toute connoissance. Après l'avoir un peu digérée, il s'affeoir par terre la tête baisse, & embrassant ses genoux, avant resté quelque temps en cette posture, comme s'il se réveilloit tout-à-coup d'un profond sommeil, il leve les yeux & regarde le Ciel, marmottant entre ses dents quelques paroles, qui ne sont point entenduës. Ceux qui l'environnent le voyant un peu revenu à lui, rendent graces à l'esprit, & interrogent le devin ngiques sur ce qu'il a vu. Celui-ci comme un insensé es De-qu'il est, répond qu'il est vrai qu'il a parlé dit Lo- à l'esprit, lequel lui a promis la victoire sur paroles fes ennemis, ou bien qu'il en sera vaincu & nner & défait, pour n'avoir pas fait quelque chose u'il de- qu'il lur avoit commandé. Il répond ainsi sur née co- toutes choses, sur l'abondance & sur la diou bien kette, fur la vie & fur la mort, felon que cela

& puis se présente à son imagination échaufée. & puis se presente a son imagination echausee.

c réprérépréréprérie pasqu'Oviédo a vous décrire, lorsqu'il dit des
qu'Oviédo a vous décrire, lorsqu'il dit des
qu'orient la fumée du Tabac par le moien de
sera co tertains tuyaux faits comme un Y qu'ils apépondre pliquoient à leurs narines, attirant cette fuquis, ou née à eux jusqu'à ce qu'ils tombassent par qu'on ne erre privés de tout sentiment; aprés-quoi s, qui el ls étoient portés dans leur hamac par leurs emmes, à moins qu'ils n'eussent ordonné une li uparavant qu'on les laissat en cet état jusqu'à

o Gonz. Oviedo Hiff; de las Indias, Lib, 5, c. 20

126 MOEURS DES SAUVAGES ce que les vapeurs dont leur cerveau étois offusqué, fussent entiérement dissipées.

Les mêmes Auteurs disent, qu'ils se setvoient de cette même herbe pour la guerison des mafadies, & racontant dans le détail ce que les devins font en ces occasions; nous auzons lieu d'en parler dans la fuite. Nous parlerons encore du Tabac & de son rapport à la Religion, en parlant du calumet de paix.

Comme les Sauvages fument aussi par plaifir, & par habitude, quelques-uns se sont persuadés qu'ils ne faisoient un si grand usage du Tabac qu'à cause de la vertu qu'il a de les nourrir, & de les soutenir pendant plusieurs jours, sans le secours d'aucune autre nourriture. Le fieur de Léry est dans cette opinion, & 11 cite dans sa relation des exemples semblables. \* Car Benze affure, dit-il, des habitans du Perou, que quand ils sont en vovase, ils portent en la bouche quelques feuilles d'une herbe appellée coca, qui leur fere de pain, de breuvage & de pitance. Semblablement Matthiole en ses Commentaires fur Dioscorides, alléguant Théophraste, , rapporte que les Scythes se contentoient de la seule réglisse, dix ou douze jours sans manger autre viande; ce qui répond au penun de nos Sauvages. Il est vrai que le Tabac émousse les acides.

& qu'il ôte ainfi la pointe de l'appetit; mais je ne crois pas qu'il ait d'ailleurs une fi grande vertu nutritive, comme est celle qu'on lui attribue, & qu'il fut capable de soûtenir les Sauvages aussi long-temps qu'on le prétend, s'ils ne s'accoutumoient de bonne heure par

de longs iet pes à supporter la faim.

\* Plusieur personnes sages, regardent tous

& Acofta, Hift. mat. de Indias. Lib, 4, cap, 22.



u ctois

fe feruerifon étail ce ous auus parport à e paix, ar plaife font d ufage de les ufieurs nourriinion,

habivoyas feuileur fert emblantaires prafte s ient de rs fans au pe-

s fem-

cides, ; mais grande on lui nir les étend, ire par

it tous







5.

Tom. III. Pao

les effets : de Lery f une pure superstiri même. croyent t femble d dans la ve fieurs jou re, & ne gnée de grande el eas , qu' peuple d rain, ou sorité. Le offrir au que la cod doles , co temps de des fauffi

> La Cota teur de c fort déli être culti faut pas après qu cause de c une gran gues. & é feüilles si

veuses que parent à c beaucour

de l'ancie

AMERIQUATES. fix les effets attribués à la core dont parle le fieur. de Lery sur le témoignage de Benze, comme une pure imagination, ou comme une pure superstition, ainsi qu'Acosta l'avoue luimême. Cependant les Indiens du Pérou crovent tous ces effets réels, & cet Auteur semble donner dans leur sentiment, puisque dans la verité, dit-il, on leur voit faire plufieurs journées de suite sans aucune nourriture. & ne se soutenant qu'avec une petite poignée de cette herbe. Elle étoit dans une st grande estime sous les Régnes des Rois Ineas, qu'il n'étoit pas permis aux gens du peuple d'en user sans l'agrément du Souverain, ou des Gouverneurs revetus de fon autorité. Le Souverain lui-même n'avoit rien à offrir aux Dieux en sacrifice de plus prétieux que la coca, qu'il faisoit brûler devant les Le doles, comme on a brûlé l'encens de tout temps dans les Temples du vrai Dien, 82. des fausses Divinités de toutes les Religions de l'ancien monde.

#### La Cota.

La coca est la feitille d'un Arbre de la hauteur de quatre à cinq pieds, fort tendre &c
fort délicat, & qui pour cette raison veur
être cultivé avec beaucoup de soin. Il n'en
faut pas moins pour conserver les feüilles
aprés qu'on les a cueillies. On les range à
cause de cela même fort proprement, & avec
une grande attention dans des corbeilles longues & érroites où elles sont assujetties. Ces
seüilles sont un peu plus unies & moins nerveuses que celles du poirier, d'autres les comparent à celle de l'Arboisser; mais elles sont
beaucoup plus minces. La manière dont les

128 MOEURS DES SAUVAGES Péruviens s'en fervent', est de les mâcher mêlées avec de la cendre d'ossemens calcinés, ou bien avec un peu de chaux, à peu pres comme on en use dans les grandes Indes, pour les feuilles de Bétel & les noix d'Arêke, qu'on mêle aussi avec la chaux. Ce melange joint à l'aprêté de la feiille de la coca, fait peler la langue à ceux qui n'y font pas accoutumés : elle fair jetter une écume dégoûtante, & rend ceux qui la mâchent d'une puanteur insuportable. Elle sert de monnove dans le pays; & il s'en faisoit autrefois un si grand débit, que ce que nous avons dit du Cação & de l'herbe du Paraguay, est beaucoup audessous de ce qu'on en raconte. Du seul Potosi on en tiroit toutes les années plus de cent mille corbeilles. Elle n'est plus d'un si grand usage parmi les Indiens sujets des Espagnols, parce que l'Inquisition ayant découvert qu'ils s'en servoient pour toutes sortes de superstitions l'a défendue sous de trés-rigoureuses peines dans tout le Nord du Pérou, & ne l'a permise que dans le Sud, en faveur de ceux qui travaillent aux mines, lesquels ne peuvent s'en passer. † M. Frezier semble croire, que cette herbe n'est point nutritive, qu'elle ne fait qu'ôter l'appetit, & qu'elle ne sert proprement aux Indiens, que comme le Tabac à ceux qui sont accoutumés à le mâcher fans l'avaller.

Il n'en est pas de même du Ging-seng, dont il est probable que Théophraste \* a voulu parler, & dont les Tartares, qui sont de véritables Scythes, sont un si grand usage. Il a véritablement la vertu de soûtenir, de fortisser, & de rappeller les sorces

Trezier voyage de la Mer du Sud. p. 246.

épuifées. Il a ainti que je composé au sert en Canacassurer par l'esphraste ne de Plante, dont buë une si grattica.

Les América Tabac en pour moins ceux qui fumée, encou de P bes, & la pl naux, font ur feüille d'arbre la remplissent un bout, & a est aussi à rem bre des femm fumer.

La connoiss quée dans les Tabac. Pline estsérvi du te ve ensuite dan & dans d'autr recens que lui, chose étrangés

<sup>\*</sup> Plinus Lib. 12. laudatius India : ef gummium modo ca musis avellanæmas

AMERIQUAINS.

épuisées. Il a aussi un petit goût de réglisse, ainsi que je l'ai dit dans l'écrit que j'ai composé au sujet de celui que j'ai découvert en Canada, & qu'il est facile de s en assurer par l'essay de la Plante même. Théophraste ne donne point d'autre nom à la Plante, dont is parle, & à laquelle il attribue une si grande vertu, qui celui ce seyutica.

Les Amériquains ne prennent point le Tabac en poudre, ni en machicatoire, au moins ceux que j'ai vus. Ils n'en usent qu'en sumée, encore tous n'ont-ils point de Calumet ou de Pipe. Les Bresiliens, les Caraïbes, & la plûpart des Sauvages Méridionaux, font une espèce de pipe d'une grandes seüille d'arbre pliée en cornet d'épice, ils la remplissent de Tabac, mettent le seu par un bout, & attirent la sumée par l'autre. Il est aussi à remarquer que le plus grand nombre des semmes ne sçait ce que c'est que de sumer.

#### Du Sucre:

La connoissance du suere est mieux marquée dans les Auteurs anciens que celle du Tabac. Pline est le premier neanmoins qui estservi du terme de Saccharum, qu'on trouve ensuite dans Gallien, dans Dioscoride, & dans d'autres Auteurs qui sont tous plus recens que lui. Il'en parle aussi comme d'une chose étrangère à l'Europe, \* qu'on n'avois

er mecinés, eu prés Indes, Arêke, elange a, fait accouoûtanpuane dans grand Cacao

grand gnols, qu'ils peritireufes ne l'à ceux

up au-

Il Po-

e cent

peucoire, u'elle e fert e Ta-

acher

eng, e \* a , qui grand

fourforces

<sup>\*</sup> Plinus Lib. 12. cap. 8. Saecharon & Arabia fere, fedlaudatius India: est autem mel in arundinibus collectum, gummium modo canidum, dentibus fragile, amplissimum aucis avellanæ magnitudine, ad medicinæ tantum usum.

que par le commerce, qui se faisoit en Arabie & aux Indes, d'où on l'apportoit. C'est ce que le passage de Pline explique, & déchare fort précisément. » L'Arabie porte du » sucre aussi-bien que l'Inde; mais celui de

), l'Inde est beaucoup meilleur.

Outre le nom de Saccharum; que les Auzeurs de la basse Latinité ont ensuite deguifé en ceux de Zacharum , Zuccarum , Zachara, Zuccara, Zucra, on lui en donnoit encore d'autres; car, prémiérement on lui donnoit le nom de Sel, & on l'appelloit le Sel d'Inde, pour le distinguer du Sel ordinaire. Le Sel d'Inde, dit Archigéne cité par Paul Eginéte Livre second, pour sa couleur & sa condentité, est semblable au Sel vulgaire, mais au gont il a toute la faveur du Miel. C'est pour cela qu'on lui donnoit aussi le nom de Miel, & on l'appelloit Miel sauvage, Mei sivefire, ou Miel des Roseaux mini xaddum, comme on le voit dans Artien. ou Canamella , Cannamella , Calamellus , à Canma . & Melle.

Quoique les anciens ne nous laissent aucun doute sur les Cannes & sur les Roseaux, qui sont la matiere dont on fait le sucre; ils me conviennent pas sur l'espèce de ces Roseaux. Solin \* a cru que c'étoit du Bambou, ou de ces Cannes des Indes qui sont d'une si prodigieuse grandeur, qu'entre chaque mœud on peut faire un canot, ou un peut bâteau fort raisonnable. Varron † au contraire a mieux recontré dans la description

I Arrian. in Periplo maris Erych.

I Farro apud Ifid, lib, 17. cap. 2.

qu'il fait de l' arbre, ou une deur.

Indica , not

1/lius & lent Dulcia cui n

Il paroît d' Anciens ont v rent de celui en premier lie pour du Sucre forme d'elle-1 feattx. On en dans les grand la Clarifornie. colo en parle May & de " une espèce " s'endurcit f " fur lesquelle andit-il, elle , le Sucre ; r , ceut. a A c que Pline, D Sucre. » C'eff m fur les Rose n de gomme " n'excède pa

on n'en fait Il y a, dit D

a qu'on apelle

<sup>\*</sup> Solinus, cap. 45. Quæ Palustria sunt, (Indiæ loca)
Arundinem creant, ita crassam ut sissi internodiis, lembi
vice vestitet navigantes. Eradicibus ejus exprimitus humos
aulcis ad Melleam suavitatem.

<sup>†</sup> Memoire de la

AMERIQUAINS. 138 qu'il fait de ses Roseaux, qu'il dit être un arbre, ou une plante médiocre pour sa grandeur.

Indica, non magna nimis arbore, crescit a-

Illius è lentis premitur radicibus humor, Dulcia cui nequeunt succo contendere Mella.

Il paroît d'ailleurs que le Sucre, dont les-Anciens ont voulu parler, étoit fort différent de celui dont on use aujourd'hui; car en premier lieu, il semble qu'ils ont donné pour du Sucre une espèce de manne, qui se forme d'elle-même sur les feuilles des Rofeaux. On en voit encore de cette espèce dans les grandes Indes, & en Amérique dans la Clarifornie. + Le Père François Marie Picolo en parle ainsi. » Au mois d'Avril, de. "May & de Juin, il tombe avec la rosée " une espèce de manne, qui se congéle, & " s'endurcit sur les feuilles des Roseaux 2 " sur lesquelles on la ramasse. J'en ai gouté, "dit-il, elle est un peu moins blanche que " le Sucre; mais elle en a toute la dou-" ceur. « A cela se rapporte parfaitement que Pline, Dioscoride & Sénéque disent du Sucre. » C'est un Miel, dit Pline, ramassé p sur les Roseaux, blanc comme une espèce , de gomme, il se brise sous la dent, & " n'excède pas la groffeur d'une noisette; n on n'en fait usage que dans la Médecine. " Il y a, dit Dioscoride, \* une espèce de miela , qu'on apelle fucre, lequel se trouve dans

n Ara-C'est & dérte du lui de

zachaencore i donle Sel inaire. r Paul

gaire,

aucun x, qui e; ils es Rombou, d'une chaque n petit u con-

iz loce) s, lembi un humos

ription

Memoire de la Californie. Lettres édiffuntes, 5. Recheil.
Dioscorid, Lib. 2. cap. 104.

132 MOFURS DES SAUVAGES

, les roseaux de l'Inde, & de l'Arabie heu-, teuse, il a la consistence du sel, & il se ... brise entre les dents de la même manière , que le sel commun. « † Sénéque fait plus : Il explique de quelle manière ce sucre se forme, & de son sentiment, on conclud que les Anciens pensoient, que ce miel étoit formé par la rosée du Ciel, laquelle s'arrêtant sur les feuilles des roseaux s'y congeloit; ou que sortant du suc de la tige à la naissance des feuilles, & transpirant par les pores de la Plante en forme de gomme, il le durcissoit au soleil, comme le sel dans les marais falans. C'est, dis-je, ce qu'on-voit exprimé dans ces paroles de Sénéque. Ainni inveniri apud Indos mel in arundineis foliis quod, autros illius Cali, aut ipfius arundinis humor dulcis or propinquior gignit.

Les Anciens ont aussi connu un sucre d'une autre espèce tiré de ces mêmes roseaux; mais ce n'étoit qu'un suc, une liqueur, & tout au plus un sirop. Lucain\*

désigne cette espèce par ce vers.

## Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

C'est aussi de celui-là que parlent Sosin, & Varron, dans les passages que j'en ay cités; mais ils sont l'un & l'autre dans l'erreur, quand ils disent qu'on l'exprime de la racine des roseaux, au lieu que c'est de la moëlle de leur tige.

Or le sucre dont on use aujourd'hui, est un sucre factice. La canne dont on le tire, est une tige noueuse, spongieuse, d'une écorce fort mince, & pleine d'une matière miellée d'une très-grande douceur. On

it Semeca, Epiff. 84. \* Luçanus, Lib. 3. v. 247-

brife les canne exprime tout purifie ensuite & on la verse laisse se refroi mère que l'on lée dans le Për ont traité avan

C'est cette n le rassiner que nue; ou du m connoître. El beaucoup anté mérique. La Europe du tem par les voyage vers l'Orient moignages de Albert ou Albe pelle, Guillau ques de Vitré tus, &c.

Albert \* rappréduite à une fort foulagée a

· Albertus Aque mellos ibidem melli repertos, quos voc bri fucco lætatus : . pieri hoc gustato v labore agricolarum pore messis maturun cum colatum in vafi indurescat sub speci pane miscentes , aus mune, & supra fav videtur. Alunt qu Jonathan filius Saul guitare præfumplit. pulas in oblidione horrenda famo yexal AMERIQUAINS. 1936.
brise les cannes dans des Moulins: on en exprime tout le suc dans des pressoirs; on putisse ensuite toute la liqueur sur le seu, & on la verse dans des vaisseaux, où on la laisse se restoidir, & se congeler, de la mamère que l'on peut voir exactement détaillée dans le Père Labat, & dans seux qui en ont traité avant lui.

C'est cette manière de faire le sucre & de le rassiner que les Anciens n'ont pas connuë; ou du moins qu'il ne nous ont pas fair connoître. Elle est néanmoins ancienne & beaucoup antérieure à la découverte de l'Ammérique. La connoissance en est venuë en Europe du temps des Guerres des Croisades, par les voyages que les Chrétiens sirent alors vers l'Orient, ainsi qu'il paroît par les témoignages des Auteurs de ces temps là, Albert ou Albéric Chanoine d'Aix-la-Chapelle, Guillaume Archevêque de Tyr, Jacques de Vitré Evêque & Cardinal, Sanutus, &c.

Albert \* rapporte que l'Armée des Croisés réduite à une extrême disette de vivres, sur fort soulagée aux sièges d'Albarie, de Mar-

heuk il fe anière plus : tre fe nclud étoit 'àtrèongee à la

ns les n-voit Ainns quod, dulcis

ar les

e, il

fucre s rone licain \*

ccosi

olin, ay cireur, acine acine

i , est tire , d'une atiéte

. On

<sup>·</sup> Albertus Aquenfis Hift. Hieros. Lib. 5. cap. 37. Calamellos ibidem mellitos per camporum planiciem abundantes repertos, quos vocant Zucra, fuxit populus, illorum falubri succo letatus: & viz ad satietatem præ duscedine ezpleri hoc gustato valebant. Hoc enim genus herbæ summo. labore agricolarum per singulos excolitur annos deinde tempore messis maturum mortaliolis indigenæ contundunt, succum colatum in valis suis reponentes, quousque coagulatus indurescat sub specie nivis, vel salis albi. Quem rasum cum pane miscentes, aut cum aqua terentes, pro pulmento sus munt, & supra favum mellis gustantibus dulce ac salubre videtur. A'unt quidam genus mellis esse quod reperiens. Jonathan filius Saul Regis super faciem terræ, inobediensgustare præsumpsit. His ergo calamellis melliti saporis populus in oblidione Albariæ, Marræ, & Archas multum Aorienda famo vexatus , est resocitistus.

M4 MOEURS DES SAUVAGES za, d'Archas, & aux environs de Tripoli, Indes, & en par les cannes de sucre qu'on trouvoit dans avoit seul de le campagne, & dont la douceur faisoit tant soit sa grande de plaisir aux soldars qu'ils ne pouvoient Il vient ensuite s'en rassafier. » On cultive dans ces pais-là, # dit-il, cette l'en qu'on séme toutes les mannées, of qui donne beaucoup de peine » aux paisans. Au temps de la moisson, & solorsqu'elle est bien meure, les naturels du " pais brisent les cannes dans des piles, & maprès en avoir exprimé le fir, & l'avoir » bien purifié, ils le verient dans des vases, » où il se fige & lanchit comme la niege, ou le sel le plus blanc. Ils le rapent, & le mêlent avec leur pain, où ils le font difso soudre dans l'eau, & en affaisonnent leurs » ragoûts. Ceux qui en usent le trouvent » plus agréable & plus sain que le rayon de , Miel. C'est de certe espèce de Miel, dit-, on , ajoute-t il ensuite, que gouta Jona-, thas fils de Saul, lorsque transgressant les , ordres de son pere, il pensa lui en couter » la vie pour cette desobéissance.

\* Marin Sanur, dit Torxel, voulant exciter les Princes Chrétiens à se liguer contre les Turcs, ou les Sarazins maîtres de la Terre-Sainte, commence fon Ouvrage par mettre au jour les grands avantages que le Souldan, ou Sultan, retiroit du commerce des

empêchant ce pouvoient pro ,, dit, Que la , les terres du , les Sarazins , Que si les C , pour le voya " ce de ces er grand échec "Chypre, le nte, que tout , fournir; que »bien dans l'If "dans l'Isle de , de la même n "les autres T " s'ils scavoie , s'armer cont Il paroît que tent de ces av de fucre dans l & qu'elles y fir au sujet des car

A M

auprés de Palei

n pagnes remp n dignes de l'a

so noniment Ca

, ceur du suc

<sup>\*</sup> Marin. Sanutus Torfellus secretor. Fidel. crucis, Lib. 1. pare. 1. Cappe. Et cun in terris Soldano subjectis bombix & Zucharum crescant in non modica quantitate, de quibus Soldanus & Saraceni percipiunt magna pedagia & tributa, & Christiani adstricti fuerint, Soldano & Sandcenis dammana non modicum eveniet, cum in Cypro canta quantitas Zu-chari nascatur, quod Christiani poterunt competenter furmiri. Sed de Zucharo nascitur i. hob, Amorea, Marta? 🛣 in Sicilia, & in aliis locis Chatte rum Zucharum n peretur, fi hoc procuraretur.

<sup>\*</sup> Folcandus in Praf tibi mirandarunt fes quæ cannæ mellis interioris fucci dulce & diligenter decochu perfectius excocius 4 1 Page

AMERIQUAINS. ipoli, indes, & en particulier des épiceries qu'il t dans avoit seul de la première main; ce qui fait tant soit sa grande puissance & sa grande richesse. voient il vient ensuite aux moyens de l'affoiblir, en empêchant ce commerce dont les Chrétiens pouvoient profiter. Aprés un long détail, il ,, dit, Que la soye & le sucre viennent dans , les terres du Souldan, & que ce Prince & "les Sarazins en retiroient de grands droits: es, & , Que si les Chrétiens vouloient se liguer 'avoir , pour le voyage d'Oultremer, le commervafes, " ce de ces ennemis de la foi recevroit un "grand échec; puisque dans la seule Isle de "Chypre, le sucre naît en si grande quanti-"té, que toute la Chrétienté pourroit s'en "fournir; que les cannes venoient aussif rt "bien dans l'Isle de Rhodes, dans la Morée. on de "dans l'Isle de Malthe, & qu'elles croîtroient de la même manière dans la Sieile, & dans " les autres Terres des Princes Chrétiens, " s'ils sçavoient connoître leurs interêts, & couter , s'armer contre l'ennemt commun.

Il paroît que les Princes Chrétiens profitétent de ces avis: qu'on transporta les cannes. de fucre dans la Si ile, qu'on les y cultiva, & qu'elles v firer . Fort bien. \*Falcandus dit ... au sujet des cannes de se , qu'on cultivoit auprés de Palerme, "V. s verrez des cam-" pagnes remplies d'une momon de Roseaux. "dignes de l'admiration; les habitans les , nonment Cannes de Miel, à cause de la dou-, ceur du suc dont elles sont remplies. Ce

ais-là, tes les peine n, & els du

niege, , & le t difleurs uvent

, dit-Jonant les

exciontre Termet-Soul-

e des

Lib. 1. bombix quibus ibuta, amount. tas Zuter fur-

Marta ! 100 044-

<sup>\*</sup> Folcandus in Prafat, ad Hift, de Calamit. Sicil. Occurret ubi micandarum seges arundinum ( in agro Panormicano ): que cannæ mellis ab incolis nuncupantur, nomen hoc abinterior : succi dulcedine sortientes. Marum succus moderate & diligenter decoctus, in specien mellis traducitur : si vere: perfectivis excockus fuerit , The eccasi substanciam condens

136 MOEURS DES SAUVAGES

m fuc, fi l'on lui donne certains degrez d'une a cuisson modérée, devient un syrop, une » espèce de miel si on le fait cuire encore and davantage, il le condense, & se se convertit en fucre.

Il v avoit dés ces temps-là pour briser les cannes, des Moulins qu'on nommoit Mazara dans la langue des Sarazins, ce qu'on voit par le † Diplome, ou l'Acte de donation faite par Guillaume second Roi de Sicile, à un Monastère de Religieux de l'Ordre de St Benoist, situé dans l'Archevêché de Mont-réal. pagnols furent Nous lui accordons, dit ce Prince, dans le s'en aviser, & territoire de Palerme & dans sa Banlieiie, de premiers à en nôtre propre mouvement & en pur don," un d'abord la pen Moulin pour moudre les cannes de sucre, l'executérent pe qu'en langue Sarazine on appelle Masara, Oviédo\*, le Ba qu'en langue Satazine on appelle Malara, oviédo\*, le Ba savec ses droits de justice, & toutes ses augui sit des dépe continué à cultiver les cannes de sucre en Europe; apparemment qu'elles ne continué rent pas aussi à bien faire, ou bien que le commerce étant plus facile dans le Levant, on trouva plus de prosit d'en acheter des commerçans, que de faire les frais d'une culture ingrate, & sujette à trop de dépense.

Les cannes de sucre viennent naturellement de Nouveau Me

Les cannes de sucre viennent naturellement e Nouveau Mon Amérique, & sont une richesse qu'elle ne doit qu'aux faveurs du Ciel, & à la bonté de le sorte les riches fon terroir, ainsi que le Pere Labat l'a fort † Vossius croit

Labat , Mouveaux Poya hel aux Ifles de l'Amérique Voffices de Phyfiol.

Bans; 3, ch. c.

bien prouvé c ques Auteurs, les avoient poi les Isles Canai en Amérique. bien que dans les Isles du G être aux extrén urent vers le S noient pas mên n'en tiroient p

Strabo lib, 15. p. 4

TEX Diplomate Guglielmi 2. Regis Sicilia apud Rocchum † Ex Diplomate Guglielmi 2. Regis Sicilia apud Rocchum Pirrhum notitia 3. Ecclefia Monteregatensis. In Panormo reriam & pertinentiis ejus.... Concedimus et. (Monaste rio supradicto) Libere & abque datione abiqui, molementiis dinum unum ad molendas cannas mellis, quod Sarassnick ue Strabon § se dicitur Masara, cum amnibus justitiis & pertinentiis

AMERIQUAINS. d'une bien prouvé contre les prétentions de quelo, une

ques Auteurs, qui ont écrit que les Espagnols encore les avoient portées des Indes Orientales dans nvertit les Isles Canaries, ou Fortunée, & de là eu en Amérique. Elles ne viennent pourtant iser les bien que dans l'Amérique Méridionale, dans MAZAes Isles du Golphe du Méxique, & peuton voit être aux extrémitez de la Septentrionale qui on fai-e, à un poient pas même la peine de les cultiver, & n'en tiroient pas un grand avantage. Les Estat-réal.

dans le s'en aviser, & ceux d'entr'eux qui furent les pagnols furent aussi affez long - temps sans s'en aviser, & ceux d'entr'eux qui furent les premiers à en prendre soin, n'eurent point d'abord la pensée d'en faire du sucre, ou ne s'executérent point. Ce fur, selon Gonzales Oviédo\*, le Bachélier Gonzales de Velosa, qui sit des dépenses extraordinaires pour faire eune sucreile dans l'Isse Espagnole, où il sit renir des Canaries des Maîtres entendus pour saire le sucre & pour le raffiner; quelquesmis prétendent néanmoins, que ce fut le Catellan de la Véga, Michel Valestrier de Catellan de la Véga de l'auxe ayant de l'entre de l'un & de l'auxe ayant de l'entre de

117

Rocchum
Panormo
Monaster

Mebreu To Schakar, qui veut dire s'enymolesmolesmolesmolesmolesmolestinentiis

Maradenice

Mester d'Aries Rose de Garante de Sacchamolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmolesmole

Gonzales d'Oviédo, Hist. de las Indias, lib. 4. cap. 8. Voffies de Physiol. chr. & Theol. Gentil, lib. 1, cap. 145 Strabe lib, 15. p. 477+

mérique a

138 MOEURS DES SAUVAGES Car il nous affure, sur le témoignage de Néar que, " que dans l'Inde les Roseaux produi-

, sent du Miel sans le secours des Abeilles, », & quoique ce ne foit point, dit-il, un ar-, bre ou une plante qui porte du fruit, celle-, ci néanmoins en porte un, lequel a la pro-

priété d'enyvrer.

Cette fin du passage de Strabon est assez mince, on en se obscure, & semble même renfermer une contradiction. Car quel est ce fruit d'un arbre, dromel. Les au ou plûtôt d'une plante, qui ne porte point de tent point d'au fruit? Cela peut s'expliquer néanmoins par On fait aussi d ce que je vais dire. Entre les espéces de Cans vin trés-délicarnes & de Roseaux, il n'y en a point qui porte pon vinaigre. A te proprement du fruit; mais le Mais, le explique le pass Gom qui est aussi une espéce de Mais d'un viai de dire, que grain plus petit, & quelques autres plantes miliacées étant aussi en même temps arundi que de leur fru nacées, (quoiqu'on ne leur donne pas com les liqueurs cap munément le nom de Roseaux,) ce que dit Le même Strabon peut fort bien leur convenir a sastes regions Strabon peut fort bien leur convenir; & rastes regions c'est ainsi qu'on doit expliquer ces Auteurs; ussi leur miei car dans celles-sà on peut trouver trois cho. point de part. Mes, La première, c'est le grain dont les Sau les Indes, & de vages tirent seur nourriture commune, & re dernier étoit dont ils tirent des farines; en second lieu, le leu qu'il dit sir boissons propres à eny-vrer; car, soit du grain, & dans quelque soit de la tige, on tire de l'eau-de-vie, un pient des arbres vin assez agréable, & de fort bon vinaite ruches, & de gre; en troisséme lieu, de la canne du Maïs es les feuilles. S lorsqu'elle est dans sa séve, on exprime un se principes de ere très fin & très-délicat, ainsi qu'il est mat luteurs de l'An qué dans le Dictionnaire Universel imprim ont se faisoit l à Trévoux. Je n'en ai point vû de cette espet tre dans la mé ce, & nos Sauvages ne le travaillent point un croyoient qu je n'ai cependant point de peine à le croire ne liqueur, ou car la tige du Muïs, lorsqu'este est pleine des pores des seis son suc, est remplie d'une eau miellée, le laquelle se cl

quelle est trés Les Iroquois n François les ap l'ordinaire dan les tiges qui or d'épi; & aprés fauilles & de nuë, & quia u E S

quelle est trés-saine & trés-tastraschissante. Les Iroquois nomment ces tiges Ohere, & les François les apellent sugets. On arrache pour l'ordinaire dans les champs de bled d'Inde, les tiges qui ont manqué, & qui n'ont point d'épi; & après les avoir dépossiblées de leurs séculles & de leur écorce, laquelle est fort mince, on en suce la moëlle qui est fort charne connected, a qui a un goût aussi agréable que l'hydromel. Les autres Cannes de sucre ne portent point d'autre fruit, que le sucre même. On fait aussi de celles-là de l'eau-de-vie, un vin très-délicat & très-gratieux, & de fort plantes de dire, que les Roseaux produssent un miel qui n'est pas l'ouvrage des Abeilles, & que de leur fruit, ou de leur suc, il se fait des come que dit n'est pas l'ouvrage des Abeilles, & que de leur fruit, ou de leur suc, il se fait des liqueurs capables d'enyvret.

Le même Strabon nous apprend, que les sastes regions de la Scythie produisoient

Le même Strabon nous apprend, que les valtes regions de la Scythie produisoient auteurs; als leur miel, où les Abeilles n'avoient ois cho. Doint de part. Mais il étoit disserent de celui les Sau. les Indes, & de l'Arabie heureuse, en ce que me, & dernier étoit produit dans les Roseaux. Au lieu, les les qu'il dit simplement que dans l'Hircanie u grain, & dans quelques autres païs vossins, c'évie, un oient des arbres, qui étoient comme autant a vinait le ruches, & dont le miel découloit par tou-les les feilles. Strabon parle encore ici dans ne un su ses les feilles. Strabon parle encore ici dans est mar luteurs de l'Antiquité, touchant la manière imprimi lont se faisoit le sucre; de sorte qu'il paroît tre espè tre dans la même erreur où étoient ceux t point lu croyoient que le sucre sut une gomme, ne liqueur, ou un sel, qui transpiroit par de le porte des feiilles; ou bien une rosée cele-liée, le laquelle se christallisoit & se condensoit au lice, le laquelle se christallisoit & se condensoit au lice, le laquelle se christallisoit & se condensoit au lice, le laquelle se christallisoit & se condensoit au lice, le laquelle se christallisoit & se condensoit au lice la que le se condensoit au lice la que le se la que le se la que le se la que le christallisoit & se condensoit au lice la que le se la que le

comme la Manne Il est cependant naturel de penser que Strabon ne fait que nous indiquer ici la manière dont nos Sauvagesses sont le sucre, qu'elles expriment du suc des arbres, & en particulier des Erables: ce que je vas

maintenant expliquer.

Au mois de Mars, lorsque le Soleit a pris un peu de force, & que les Arbres commencent à entrer en seve, elles font des incissons transversales avec la hache sur le tronc de ces arbres, d'où il coule en abondance une eau. qu'elles recoivent dans de grands vaisseaux d'écorce; elles font ensuite bouillir cette eau sur le feu; qui en consume tout le phlègme, & qui épaissir le reste en consistance de syrop, ou même de pain de fucre, selon le degre & la quantité de chaleur qu'elles veulent lui donner. Il n'y a point à cela d'autre mystère. Ce sucre est trés-pectoral, admirable pour les médicamens; mars quoiqu'il foit plus sain que celui des Cannes, il n'en a point l'agrément, ni la délicatesse, & a presque toujours un petit goût de brûlé. Les François le travaillent mieux que les Sauvagesses de qui ils ont appris à le faire; mais ils n'ont pu encore venir à bout de le blanchir, & de le raffiner.

Pour que les Arbres donnent leur eau en abondance, il faut qu'il y ait au pied une certaine quantité de neige, laquelle entre-tienne leur fraîcheur; qu'il géle bien pendant la nuit, & que le jour soit pur, serain, sans vent & sans nuages; car le Soleil ayant alors plus de force, dilate les pores des arbres que le vent au contraire resserre; de sorte qu'il les empêche de couler. Les Arbres cessent de donner, lorsque la sève commence à prendre plus de consistence, & à s'épaissir. On s'en

turel de ndiquer ont le fubres, & e je vas Tom. III. Pag. ornmenncifions
or de ces
ne eau,
aiffeaux
ette eau
diegme,
e de fymie deveulent
tre mymirable
a point
prefque
rançois
effes de
cont pû
& de le eau en ed une entrecendant n', fans nt alors res que qu'il les doncendre On s'en



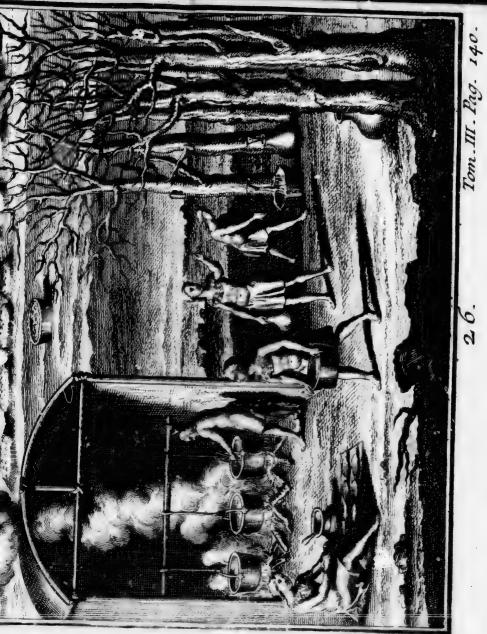

26.

A M is apperçoit biendonnent moins glatreuse; & que la prémièr stalliser, ni êrre ne fait plus que fait.

Les Poëtes, font de l'Age d' vent lui être coi tres merveilles, distilloient du leront. S'ils o niveau avec leu Phénoménes pur aphortques, co miel coulera de produitont des g fortir des fonta Sauvages font qu'eux, ayant sc ine espèce de ch lequel a autant, miel que font le

tes, dont on peuiqueurs, sans pa Les Noyers dom miellée que celle fort bon. Celui at; mais il faut le cette eau, & aut pour faire ce re encore plus so onnu des Botans snadense; mais so ages tirent aucu ic des sleurs, \*

Il se trouve be

" Appollon, Alexand

AMERIQUAINS. 141
apperçoit bien-tôt; car outre que les Arbres
donnent moins, l'eau qui en fort, est plus
glaireuse; & quoiqu'elle air plus de corps
que la prémière, elle ne peut plus se christalliser, ni être inise en pain de sucre, &
ne fait plus qu'un syrop gluant & imparfait.

Les Poëtes, dans les descriptions qu'ils font de l'Age d'or, ou des Siecles qui peuvent lui être comparés, nous disent entr'au. res merveilles, que les chênes les plus durs diftilloient du miel , ou qu'ils en diftilleront. S'ils ont prétendu mettre cela de niveau avec leurs Hyperboles, ou d'autres Phénomènes purement symboliques & méaphoriques, comme quand ils disent que lo miel coulera des rochers; que les buissons produttont des grappes de raifin; qu'on verra ortir des fontaines de lait & de vin; nos sauvages font voir qu'ils en sçavent plus qu'eux, ayant sçû tirer des érables, qui sont ine espèce de chêne tres-dur, un suc naturel, lequel a autant, ou plus d'agrément, que le miel que font les Abeilles.

Il se trouve beaucoup d'arbres & de planes, dont on peut faire du sucre & diverses iqueurs, sans parler des espéces de palmiste. Les Noyers donnent une eau beaucoup plus miellée que celle des érables. Le sucre en est ort bon. Celui d'eau de frêne est très-déliat; mais il faut une quantité considérable le cette eau, & beaucoup plus qu'il n'en aut pour faire celui d'érable. On fait un sure encore plus sin des sleurs du cotonnier, onnu des Botanistes sous le nom d'Apocynum anadense; mais je ne sçache pas que les Sauages tirent aucun sucre, ou aucun miel du uc des sleurs, \* comme faisoient autrefois

<sup>&</sup>quot; Appollon, Alexand, Hift, Comment, cap. 38.

142 MOEURS DES SAUVAGES

les Z gantes, Peuple d'Afrique, lesque rés-probable éga oient en ce point le travail des Abeille boisson enver † L'Auteur de la nouvelle Histoire de l'orsqu'il dit c

Virginie parle d'un arbre qui y porte le mie Lydie, qu'ils lequel est contenu dans une gousse épais lec du fromen » & enfice, qui paroît de loin comme! » cosse des pois ou des féves. S Strabon d'ans être cuite que dans les Indes, il se trouve un arbre d'a fait un vinaigine médiocre grandeur, qui porte des écosse quelque tems. de la longueur de dix doigts, pareilles à cel hydromel avec les des fèves, & qui sont pleines de miel soit pas en tire mais d'un miel si dangereux, que ceux que fait des cannes en goûtent, ont bien de la peine à en le Les Auteurs en goûtent, ont bien de la peine à en le les Auteurs chapper. Le même Auteur fait mention de le seine de le le Médecine. Plus de la peine de la peine à en le les Auteurs en goûtent une espèce de Médecine. Plus miel aux extrémitez de leurs branches, que je l'ai déja dans les boutons de leurs feuilles; ce me rendoit fols ceux qui en prenoient; & il mel, & ayant conte que les Mosinœctens, dans le païs de le encore de propose se proposer. Se servitent avec thoit de s'en se quels ces arbres se trouvent, se servirent ave adresse de la douceur de ce miel, pour fam mettoient à tou une trahison aux Troupes du grand Pompe pain & dans le Ils vintent au-devant d'elles sous le semblai Ils vintent au-devant d'elles sous le semblat en guise de Pra d'une feinte amitié, ils les régalérent, les ble, & elles me firent boire de cette liqueur en quantité, fatines groulée taillerent en pièces trois Cohortes entièté fons pour tous forsque cette boisson les eut mis hors de sen conserve r & hors d'état de se désendre. Il y a apparer gréable. ce que les Mosinœciens faisoient de ce mi des liqueurs agréables; mais qui enyvroien comme le vin, ceux qui en bûvoient ave excés, & que les Troupes Romaines, qu n'y étoient pas accoûtumées, furent pluid yvres que ceux qui les invitoient, & leu in miel, leque tenoient compagnie à en boire. Il est au Abeilles, il y a

L'eau d'Eral

Les Sauvager igréable.

Arb

J'ajoûterai ic duisent de la ci # Herador, Lib. 7.

<sup>+</sup> Hift. de Virginie , Liv. 2. chap. 4. A. 6, 5 Serabo , Lib. 15. p. 477.

<sup>#</sup> Strabo , Lib. 12. p. 378.

les de les des des des des des des de les des de les de le

e le mie Lydie, qu'ils faisoient un miel artificiel a-ce épaissec du froment & des bruyéres. comme L'eau d'Erable est trés-gratieuse à boire rabon di sans être cuite. Elle aigrit d'elle même, & orbre d'u fait un vinaigre passable, si on la conserve es écosse quelque tems. On en peut faire un très bon les à ce hydromel avec son syrop; mais on ne pour-

les à cel hydromel avec son syrop; mais on ne pourde miel toit pas en tirer de l'eau de-vie comme on le
ceux qu
à en ré
cention d'incident des cannes de sucre.

Les Auteurs modernes croient que les Anciens ne se servoient du sucre que dans la
spéce d'incident de s'en autorise, ainsi
que je l'ai déja remarqué, & cela peut être.
Mais le sucre ayant le même nom qué le
miel, & ayant dans son usage quelque chopaïs de tencore de plus agréable, qui les empêtent avec
cur fair
Pompie

Pompie

Rembla:

Auteurs modernes croient que les Andies s'en servoient du sucre le peut être.
Médecine. Pline le dit & les autorise, ainsi
de de miel, & ayant dans son usage quelque chopaïs de cencore de plus agréable, qui les empêthoit de s'en servir au lieu de miel, qu'ils
mettoient à toutes sauces, jusques dans leur
les Sauvagesses sont cuire leur bled d'Inde

Les Sauvagesses font cuire leur bled d'Inde fembla: emblant de Gadvagenes font cuire leur bled d'Indernt, leur en guise de Pralines dans leur syrop d'Erantité, ble, & elles mêlent leur sucre broyé avec les entiète fons pour tous leurs voyages. Cette farine apparent leur entiète de conserve mieux, & est beaucoup plus entiète de leur syréable.

ngréable.

e ce mi VVIolei

ent ave

ES

## Arbres portant la cire.

J'ajoûterai ici par occasion; que comme il plus y a des arbres & des plantes qui produisent & lequel n'est point l'ouvrage des est auf Abeilles, il y a aussi des plantes, qui pro duisent de la cire où les Abeilles n'ont poin

<sup>#</sup> Herodot, Lib. 7. n. 31.

144 MOEURS DES SAUVAGES de part. C'est un petit arbuste, qui vient sur fieurs plantes fil le bord des lacs, des rivières & des maréca- usage, & quelle ges. Il a affez l'air d'un Myrthe, sa feiille ne différe presque point de l'Apalachine, qu'on a découverte à la Louissane. Il porte des bayes de la groffeur d'un grain de poiviel On fait boiiillir ces bayes dans l'eau, sur la surface de laquelle il s'éleve une graiffe ou font les beaux une matière on ctueuse, qu'on receiille, & Hamacs, & d qui est la substance de ces bayes mêmes, la parié. Tels son quelle en bouillant se détache de son noyau, leau, &c. On fond ensuite toute cette matière ensemble, laquelle en se refroidissant se met et consistence d'une cire verte, transparente, corce du bois b dure, & d'une odeur trés-agréable. J'en ai à mettre les provû des bougies, qui ne couloient point en ils vont en voya brûlant, & qui répandoient une odeur aussi dont elles se serve balsamique que celle des plus doux parsums de deaux, & diver sans porter à la tête & faire mal au cœur, lon leurs petits comme la plûpart des cassolettes.

comme la plüpart des cassolettes.

Ce n'est point aux Sauvages qu'on en deit a plus voisine de l'invention. Ils ne se servent encore que des pent avec l'ong chandelles de Cérés; c'est à dire, de torches touir & macéres d'inchair somme la plupart des carsoles source routent de la plus voisine de l'invention de la plus voisine de la plu d'un bois fort combustible, ou d'écorce roulée de Bouleau, ou de quelqu'autre arbit quelques prépar
gomenaux. Ce fut, dit-on, un Chirurgien de la Nouvelle Angleterre, qui s'avisa le premier de fondre ces bayes, & qui de cette ur leurs genoux
même cire, dont on a fait ensuite des bougies, sit encore plusieurs belles opérations es différentes se dans la Chirurgie, en la faisant entrer dans ent fort proprent

les Médicamens.

## Des Plantes dont on tire le fil.

Les Sauvagesses ne sement point dans leurs es sont bouillir champs le chanvre, ni le lin. L'une & l'autre es qui leur sont Amérique produssent d'elles-mêmes plus des copeaux d

coup de peine de quenotiille. vre fauvage, c on tire un fil tre de Cotonniers,

auvage & de Po ouleurs. Pour fa lles se servent de

Tame III.

AMERIQUAINS: ient sur seurs plantes filacées, dont elles sçavent faire naréca- usage, & quelles mettent en œuvre sans beautille ne coup de peine, & sans se servit de fuseau & de quenouille. Telles sont une sorte de chan-rte des vre sauvage, diverses espèces de Pites dont polyte on tire un fil trés- délié : deux ou trois sortes , sur la de Cotonniers, dont les femmes des Caraïbes isse ou font les beaux sits de coton, qu'on nomme lle, & Hamacs, & dont nous avons déja souvent

ES

Hamacs, & dont nous avons deja jouvent parlé. Tels sont encore le Mahot, le Bounnoyau leau, &c.

Les Iroquoises & les Sauvagesses de la Nouvelle France, sont une sorte de fil de l'éarente, corce du bois blanc, dont elles sont les sacs J'en al à mettre les provisions de leurs maris quand oint en ils vont en voyage; les colliers ou les longes ar auss dont elles se servent pour transporter les farteurs, deaux, & divers autres petits ouvrages secœur, lon leurs petits besoins. Flles enlevent de cette écorce celle qui est la plus délicate &c. en doit a plus voisine du corps ligneux; elles la cou-que des pent avec l'ongle en rubans, qu'elles font corches roilir & macérer dans l'eau, comme on en ce rouife pour le chanvre & pour le lin; & aprés arbre quelques préparations, que je n'ai pas assez juelques préparations, que je n'ai pas assez juelques préparations, que je n'ai pas assez juelques préparations en de si petits filale prenens, qu'elles peuvent aisément la tordre jur leurs genoux & la mettre en peloton.

Dans les petits ouvrages qu'elles font avec es différentes sortes de fils, elles entremêment dans ent fort proprement le poil d'Elan, de Bœuf

auvage & de Porc-épy, teint en diverses ouleurs. Pour faire ces diverses teintures, lles se servent de différens sucs qu'elles exs leurs riment de certaines plantes, ou bien elles s font bouillir avec des racines & des herl'autre es qui leur sont connuës, avec des écorces plus des copeaux de quelques arbres, dont le sieure.

Tame III.





#### MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)





### APPLIED IMAGE In

1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 - 0300 - Phone (716) 288 - 5989 - Fax

146 MOEURS DES SAUVAGES suc s'imbibe facilement dans les choses qu'elles veulent teindre, aprés quelques bouil-

lons & fans autre préparation.

+ Elles suppléent aussi au défaut du fil en différentes manières. Pour coudre les robes de fourrures, elles employent les boyaux des animaux dessechez; ou des filamens tirez de leurs nerfs, ou bien des longes faites de peaux passées & coupées bien menu. Pour coudre les canots, on se sert d'écorces ou de racines. Les petites racines qu'on met en œuvre pour les canots d'écorce de Bouleau, font d'un fort bon usage & d'une grande propreté.

#6464646464646464646464646 ବୁଁ ନୁଦ୍ରଦ୍ୱର ଦ୍ରହର ବର୍ଷ ଅନ୍ତର ବର୍ଷ ଦେଇଥିବା

# DE LA GUERRE

ES Hommes, qui sont si desœuvrés dans leurs Villages, ne se font une gloire de leur indolence que pour donner à entendre qu'ils ne sont proprement nes que pour le grandes choses, & sur-tout pour la Guerre, laquelle exposant leur courage aux plus rude épreuves, leur fournir de fréquentes occasion de mettre dans son plus beau jour toute la no blesse de leurs sentimens, & l'inebranlable fer meté d'une grandeur d'ame vraiement heroit course, ainsi c que. La chasse & la pêche, qui après la guem emportent toute leur attention, ne seur son incontestables agréables, que parce qu'elles en sont l'image soldats, & on & peut-être en laisseroient-ils le soin au la qualité de le femmes, ainsi que de la noutriture & de tou te reste, si elles n'étoient en même-temps u Hurons un ex-exercice qui les forme à se rendre terribles est-ce la mêm

des ennemis ne les sont les

Il falloit qu bien bellique de leur valeu faire naître les Grecs jalo ont pris des n'ont pourtar pour s'en fair fur l'origine c dées, on peu qu'à fortifier le cœur haut confister leur leur réputation ves fréquente rrépide ferme

Mais fi l'Are quois est l'Ar de la Thrace, quois & les H d'appartenir c re, que les au mérique, par elles du côté d à quelques-ur prit & du cor fation; la dou dresse en diffé qui que ce soi

La guerre el

AMERIQUAINS.

es qu'el- des ennemis encore plus redoutables, quo s bouil- ne les sont les bêtes féroces.

Il falloit que les Peuples de Thrace fussent hien belliqueux, puisque pour donner l'idée es robes de leur valeur, toute la Fable a concerté de boyaux faire naître chez eux le Dieu Mars, & que mens ti- les Grecs jaloux de toutes les Nations, & qui es faites ont pris des Barbares tout ce qu'ils ont pû, nu. Pout n'ont pourtant pas osé leur ravir sa naissance pour s'en faire honneur. Si mes conjectures, sur l'origine des Amériquains, sont bien sondées, on peut dire que leur bravoure ne sert grande qu'à fortifier celle-ci davantage. Ils ont tous le cœur haut, l'air fier & noble; ils font tous consister leur gloire dans leur courage, & leur réputation ne s'établit que par les preuves fréquentes qu'ils ont données d'une inrrépide fermeté.

Mais si l'Arcskoui des Hurons & des Iroquois est l'Arés des Grees, ou le vrai Mars de la Thrace, il faut avoiier aussi que les Iro. vrés dans quois & les Hurons sont encore plus dignes gloire de d'appartenir de plus prés au Dieu de la Guerracentent re, que les autres Nations Barbares de l'A-e pour les mérique, par la supériorité qu'ils ont sur mérique, par la supériorité qu'ils ont sur Guerre elles du côté de la valeur. Ils peuvent céder elles du côté de la valeur. Ils peuvent céder à quelques unes quelques avantages de l'esponsible fer du corps: la vivacité dans la conversite la normal distinction; la douceur dans la physionomie, l'alable fer dresse en dissérens exercices, la legéreté à la course, ainsi du reste; mais ils ne cédent à qui que ce soit pour la bravoure, ils passent incontestablement pour être les meilleurs soin au la qualité de braves.

La guerre est pour les Iroquois & pour les temps un Hurons un exercice nécessaire, & peut-être est-ce la même chose pour tous les aumes G 2

deact

E S

u fil en

148 MOEURS DES SAUVAGES Sauvages de l'Amérique. Car outre les motifs ordinaires qu'on a de la déclarer à des voisins incommodes, qui leur donnent ombrage, ou qui leur en fournissent des causes légitimes, en leur donnant de justes sujets de plainte, elle leur est encore comme indispensable par une de leurs loix fondamentales.

Les familles, ainsi que je l'ai déja observé, ne se soutiennent que par le nombre de ceux qui les composent, soit hommes, soit semmes; c'est dans ce nombre que confistent leurs forces & leurs principales richesses. La perte d'une seule personne est une grande perte, mais une perte qu'il faut nécessairement réparer, en remplaçant cette personne qui manque, par une ou par plusieurs autres, selon que la personne qu'on doit remplacer,

étoit plus ou moins considérable.

Ce n'est point à ceux de la Cabane à réparer cette perte, mais à tous ceux qui y ont des alliances, ou leur Aibouni, comme ils parlent; & voilà en quoi confilte l'avantage d'une Cabane d'avoir plusieurs hommes, qui y ayent pris naissance. Car ces hommes quoique isolés chez eux & bornés à eux-mêmes, se mariant dans des Cabanes différentes, les enfans qui naissent de ces divers Mariages, deviennent redevables à la Cabane de leurs Peres, à laquelle ils sont étrangers, & contractent l'obligation de les remplacer; ue leur amour po forte que la Matrone qui a la principale auto- vangent la mo rité dans cette Cabane, peut obliger ces enfans d'aller en guerre comme bon lus semble, gation particu ou les retenir s'ils vouloient entreprendie prendre en ma une gue, re, qui ne lui plut pas.

Quand donc cette Matrone juge qu'il est férentes de cel temps de relever l'arbre, ou de remettre su l'infére de ce qua natte, quelqu'un de ceux de sa famille que

la mort lui : ceux, qui qu'elle croit commission. porcelaine, pour l'engag bien tôt fair.

Il faut qu'i

ble établi pat

peut varier n Gynécocratic tain temps le toutes ensemi tant en sa pré elles pleurent cune lui répre fert dans sa f toute de don douleur, en qui l'ont cau Brefiliens , c font chargées de vanger les par leurs enne leurs feltins q eux, exagéran fore it par let ď. iuffer le de l'animer à i à y donner des

Il faut outre autres, avec de

AMERIQUAINS. la mort lui a enlevé, elle s'adresse à l'un de ceux, qui ont leur A honni chez elle, & qu'elle croit le plus capable d'executer sa commission. Elle lui parle par un collier de porcelaine, & lui explique ses intentions pour l'engager à former un parti; ce qui est bien tôt fair.

Il faut qu'il y ait quelque chose de semblable établi parmi les autres Nations: mais qui peut varter néanmoins selon les régles dont la Gynécocratie est établie parmi elles. En certain temps les femmes de la Floride viennent toutes ensemble devant le Chef, & se mettant en sa présence en posture de supliantes. elles pleurent les morts de leur Nation, chacune lui réprésentant les pertes qu'elle a souffert dans sa famille, & elles lui demandent toute de donner quelque soulagement à leur douleur, en tirant vengeance des ennemis qui l'ont causée. Parmi les Caraïbes & les Bresiliens, ce sont aussi les femmes, qui font chargées du soin de solliciter les guerriers de vanger les injures faites à leur Nation par leurs ennemis communs. C'est pendant leurs feltins que les femmes pleurent parmi nêmes, eux, exagérant ce qu'elles ont souffert, s'efites, les forcert par leurs plaintes & par leurs paroles ariages, d' uffer le courage de leur jeunesse, afin de leurs de l'animer à marcher hardiment au combat, & con- à y donner des preuves de leur valeur & de er; de leur amour pour ceux de leur Nation dont ils le auto-vangent la mort. ces en-Il faut outre cela qu'il y ait quelque obli-

semble, gation particulière dans les familles, de prendre prendre en main la querelle les unes des autres, avec des Loix néanmoins un peu dif-qu'il est férentes de celles des Iroquois. C'est ce que ettre sur s'infére de ce qu'en a dit Théver dont je rap-tille que

les mo-

r à des

ent om-

s causes

ujets de

dispen-

bservé.

de ceux

it fem-

onfiltent

fies. La

nde per-

rement

nne qui

res, fe-

placer,

à repa-

ont des

ils par-

vantage

s quoi-

nes, qui

ales.

MOEURS DES SAUVAGES porterai les propres paroles. \* » Quant aufodites femmes veuves, elles ne se remarient point, si ce n'est aux freres & plus proches parens de leur défunt mari, lesquels auparavant faut qu'ils vangent la mort dudit odéfunt, s'il a été pris & mangé de l'enne-30 mi, S'il est mort de vieillesse ou maladie, il faut que celui qui doit prendre la veuve pour femme amène un prisonnier qui neor toie sur la fosse du trépassé, soit qu'on au 37 change de Village ou autrement : aussi que toutes les pennasseries, colliers, arcs & Aéches d'icelui soient lavées par ledit pri-5) sonnier, même son grand ht où il couso choit de son vivant. Encore ne se remarient jamais lesdites veuves, à un moins fort & vaillant qu'étoit leur mati; car autrement on les dénieroit, & leurs enfans & alliez mêmes en seroient fâchez & mal contens, de façon que s'il n'y a rencontre pareille, elles aiment mieux demeurer ainfi veuves tout le reste de leur vie, & finit leurs jours avec leurs enfans : & encore qu'elles se remarient, si est-ce toutefois plus d'un an après le trépas de leur mari, & autres choses ci dessus accomplies. A ce propos je vous raconterai ici d'une femme, laquelle après la mort de son mari, qui avoit été pris & mangé de ses ennemis, ne se voulant jamais remarier, parce que nul des parens dudit défunt ne s'étoit efforcé de vanger sa mort, & pour cette cause prenant l'arc & fléches s'en alla elle-même en la guerre avec les hommes, & fit rant qu'elle amena des prisonniers, qu'elle suffisament, & bailla à tuer à ses enfans, leur disant : tues mes chers enfans, vangez la mort de vô & l'usage. Celu

\* Thever Cofmog. univ. hv. 21, c, 8, p. 917.

ortre pere déf n'en fait au parce que je belle, mais e je fuis forte mort de vô fait cette fer 3) sieurs de ses

3) faisoit tuër,

oveux dudit 2) tous actes f olins & viril 2) longs comm velle avoit a avec des per

» venantes au propos; apr o faisant des s o de leurs en

23 comme tabo o) vont fautans maurour de le

<sup>2)</sup> plus anciens de boire sar 33 & sont serv

oparentes d'ic de ces faço

5) que c'étoit o nesse, & afir

50 ment en gue 2) l'espoir d'un 5: ront décède:

Les guerrie qu'on les soll les presse encor ou qui est ains E 5 ant au [marient proches iels aurt dudit l'ennealadie, veuve qui néi'on ait oue inc arcs & lit priil conremamoins car aurfans & & mal ncontre rer ain-& finit encore utefois mari, lies. A ie femmari, memis, rce que teffor-3: ront décédez. e cause lle-mê-

AMERIQUAINS. orre pere défunt, puisque nul de ses parens on'en fait autre vengeance : c'est possible, parce que je ne suis pas assez jeune & assez belle, mais une chose est en moi, c'est que e je suis forte & vaillante, pour venger la "mort de vôtredit pere mon mari; & de fait cette femme fit tant, qu'elle print plu-"fieurs de ses ennemis prisonniers, qu'elle " faisoit tuër, même aux jeunes freres & ne-<sup>2)</sup> veux dudit défunt : de sorte que remettant vitous actes féminins & prenant les mascuvilins & virils, ne portoit plus les cheveux o) longs comme les autres femmes ou comme elle avoit accoutume, ains s'accoustroit <sup>3)</sup> avec des pennasseries & autres choses convenantes aux hommes. Revenons à nôtre propos; aprés avoir donc bien banqueté, raisant des fluttes des os de bras & jambes o de leurs ennemis, & autres instrumens, ocomme tabourins faits à leur mode, & s'en ovont fautans, & danfans joyeusement tout maurour de leurs loges là où cependant les o) plus anciens ne cessent tout le long du jour de boire sans manger, selon la contume, 3 & sont servis par les veuves du défunt & " parentes d'icelui, & m'étant informé d'eux o de ces façons de faire, me répondirent, » que c'étoit pour hausser le cœur à la jeunesse, & afin de l'animer à marcher hardi-<sup>53</sup> ment en guerre contre leurs ennemis, avec "l'espoir d'un tel honneur, aprés qu'ils se-

Les guerriers n'attendent pas toûjours qu'elle suffisment, & le desir d'acquerst de la gloire, t: tués, les presse encore plus vivement que le devoir de vô & l'usage. Celui qui a envie de lever un parti, ou qui est ainsi engagé à le faire, fournit un

752 MOEURS DES SAUVAGES collier, on bien s'il l'a reçu, il le montre à ceux qu'il veut enrôler dans son expédition, comme le signal de son engagement, & du leur, sans leur dire neammoins ni qui l'a sollicité d'aller en guerre, ni qui est la personne qu'il veut remplacer; que s'il fait tant que de s'en expliquer à eux, c'est un secret entre les guerriers dont le Village n'a point de connoissance.

La guerre peut être regardée ou comme particulière quand elle se fait par de petits partis, dont il y en a presque toujours quelqu'un en campagne ou comme générale quand ils marchent en Corps d'armée, &

qu'elle se fait au nom de la Nation.

Les Anciens ne sont pas toujours consultés par les Chefs de ces petits partis; mais ils ne s'y opposent pas, quand l'interêt de la Nation n'y est pas lui-même opposé. Ils sont au contraire bien aises de voir que leur jeunesse s'exerce, & s'entretienne dans cet esprit guerrier, qui fait leur sureté en les rendant formidables. Mais s'ils craignoient que le nombre de ces partis n'affoiblit trop leur village, qu'ils allassent insulter quelque nation qu'ils veulent encore ménager, ou bien qu'ils ser une tête, & eussent besoin de leurs Guerriers pour quel- petite Guerre que dessein secret, alors ils font agir sous un brigandage main pour arrêter les chefs. Si leurs négotia- justice, ni dan tions ne sont pas asses heureuses, ou qu'ils prendre, ni pas voyent quelque difficulté à y réuffir, ils les est fatte : ils no laissent partir & les font revenir par de faux ces Nations él avis qu'ils leur font donner adroitement en chemin; mais le plus fûr moyen qu'ils ayent vont les afform en main pour rompre leurs entreprises, c'est que jusques aux de gagner les Matrones des Cabanes, où ceux Sauvages regain qui se sont engagés avec le Chef ont leur A- une belle action thonni; car celles-ci n'ont qu'à interposer leur

autorité pour mieu" concer un crédit en confeil mêm rarement ce i fe menagent & ne veuler œuvre ces vo peuvent faire

Ces petits naire que de Village; mai vent par ceux tions alliées q être comparés célébre entrep laquelle n'éto moindre Corr

Les Partis de pleine paix, p par des Hostil des suites fac chez les peup deux ou trois a ou trois mille l les dommages

\* Vid, Apoll, R

AMERIQUAINS. autorité pour faire avorter tous les projets les nontre à edition, mieu concertés; ce qui montre qu'elles ont , & du un crédit en quelque sorte plus réel que le l'a folconseil même des anciens. Mais em employe personrarement ce moyen, parce que les Sauvages ant que se ménagent extrêmement les uns les autres, et entre & ne veulent que difficilement mettre en œuvre ces voyes de crédit & d'autorité, qui oint de

GES

comme

e petits rs quel-

ténérale

ée, &

onfultés

is ils ne

la Na-

font au

eur vil-

ser leur

peuvent faire violence à l'inclination. Ces petits partis ne sont composés d'ordinaire que de sept ou huit personnes d'un Village; mais ce nombre groffit affez souvent par ceux des autres Villages, ou des nations alliées qui s'y joignent; \* & ils peuvent être comparés aux Argonautes, qui pour leur célèbre entreprise, composoient une armée, laquelle n'étoit pas plus nombreuse que la

moindre Compagnie d'Infanterie.

Les Partis détachés, qui se forment ainsi en euneffe pleine paix, pour ne pas intéresser la Nation esprit par des Hostilités, lesquelles pourroient avoir des suites fâcheuses, vont porter la Guerre endant que le chez les peuples les plus reculés. Ils seront deux ou trois ans en chèmin, & feront deux nation ou trois mille lieues, à aller & venir pour cafn qu'ils ser une tête, & enlever une chevelure. Cette r quel. petite Guerre est un véritable assassinat, & ir sous un brigandage, qui n'a nulle apparence de egotia- justice, ni dans le motif qui l'a fait entrea qu'ils prendre, ni par rapport aux peuples à qui elle ils les est fatte : ils ne sont seulement pas connus de le faux ces Nations éloignées, ou ne le font que par ent en les dommages qu'ils leur causent, lorsqu'ils s ayent vont les affommer, ou les faire esclaves press, c'est que jusques aux porres de leurs Palissades. Les où ceux Sauvages regardent cela néanmoins comme eur A. une belle action.

G 1

\* Vid, Apoll, Bhod. lib, 1. Argonaut.

154 MOEURS DES SAUVAGES

La Guerre, qu'ils se font entre voisins, est ordinairement plus motivée. La jalousie, qui régne entre tous ces peuples, fait que se procurant mutuellement divers dégoûts, ils ne tardent pas long tems à avoir des causes légitimes d'une rupture. Pour peu qu'ils soient aigris, ou qu'ils croyent avoir raison d'être mécontens les uns des autres, ils ne laissent point passer les occasions qui se presentent de prendre à leur avantage ceux dont ils peuvent auément se défaire, lorsqu'ils les rencontrent dans leurs Païs de chasse, ou qu'ils passent à l'écart sur leurs Terres, en revenant de faire la Guerre dans les Païs éloignes. L'espérance de l'impunité, & de pouvoir dérober à la connoissance des intéresses ces sortes d'assassinats, enhardit beaucoup à les commettre; mais ils ne peuvent être si secrets que le mystère ne s'en découvre tôt ou tard, par l'inprudence des coupables, ou qu'ils ne laissent de violens soupçons, qui font des playes aussi profondes que les preuves les plus complettes, & les mieux développées. La Nation, qui est en faute, tâche alors de fe justifier le mieux qu'elle peut. Elle fait préceder les excuses les mieux colorées, elle va ensuite couvrir les morts, & faire des présens pour resferrer les nœuds d'une intelligence prête à se rompre; mais bien que ces présens soient acceptés, si la conjoncture des temps n'est pas propre au dessein qu'on auroit d'en prendte une vengeance entière, on ne doit pas se slater que l'injure soit entièrement oubliée. L'appareil qu'on a mis sur cette playe ne fair que la couvrir sans la fermer, elle saigne intérieu rement, tandis que l'ennemi n'en a point reçû tout le châtiment que le ressentiment inspire : le Conseil tient un Registre exact de

ceux qui ont fions, & on c ce qu'on foit ction la plus

Le Confe Guerre, fans le desfein, & du pour & du turité. Toute te matière. O suites d'une e on y met en mefures qu'o aucune des métent rien leurs alliez & chez tous de liers fous ter la même cauí neutres, par foin de semei uns par les ai La paix das lez aussi-bie

font animez de leurs concipas ces fortes les fentent ce qui pleurent ils font auffi vient mieux dils ne font pagoûter la folicas de partage font quelquef & commence riers détachez & hâtent la ce de leurs de de leu

AMERIQUAINS.

ceux qui ont été tués dans ces sortes d'occasions, & on en rafraîchit la mémoire jusqu'à ce qu'on soit en état d'en prendre la satissa-

ction la plus éclatante.

E S

fins, eft

ifie, qui

e fe pro-

s, ils ne

aufes lé-

Is fotent

n d'être

laissent

ntent de

peuvent

contrent

affent à

de faire

pérance

à la con-

l'affaffi-

mettre;

le my.

ar l'im-

laiffent

yes aufli

omplet-

Vation,

stifier le

r les ex-

ite cou-

our ref-

rête à se

ient ac-

r'est pas

prendre

as fe flâ-

ee.L'ap-

fair que

nte rieu-

oint re-

ent inf-

exact de

Le Conseil ne se détermine point à la Guerre, sans en avoir couvé long-temps le le dessein, & sans avoir pesé toures les raisons du pour & du contre, avec beaucoup de maturité. Toutes les Assemblées roulent sur cette matière. On y examine avec foin toutes les suites d'une entreprise de cette consequence : on y met en délibération les moyens & les mesures qu'on peut prendre, & on ne néglige aucune des moindres précautions. Ils n'obmétent rien en particulier pour s'assurer de leurs alliez & de leurs voisins; ils envoyent chez tous des ambassades secrétes & des colliers sous terre, pour les engager à embrasser la même cause, ou pour les obliger à se tenir neutres, par les motifs de défiance qu'ils ont soin de semer, afin de les tenir en respect les uns par les autres.

La paix dans le Conseil a ses partisans zélez aussi-bien que la Guerre. Ceux qui ne sont animez à la vengeance que par la perte de leurs concitoyens, quoi-qu'ils ne voient pas ces sortes de pertes evec indifférence, les sentent cependant bien moins que ceux qui pleurent leurs freres ou leurs proches; ils sont aussi plus en état de juger s'il convient mieux d'éclater ou de dissimuler: mais ils ne sont pas toujours les maîtres de faire goûter la folidité de leurs raisons. Dans les cas de partage, ceux qui font les plus irritez font quelquefois engager la partie sous-main & commencer les holtilitez par des avanturiers détachez, qui font pancher la balance, & hâtent la conclusion d'une Guerre que les

G 6

La paix étant ainsi rompué, ou toutes les mesures étant bien concertées pour la rompre, on léve publiquement la Hache, on l'envoye porter solemnellement selon la coûtume, aux Nations alliées, & on chante la Guerre dans tous les Villages. La terreur du nom Iroquois est tellement répandue, que dans ce moment tous leurs voisins tremblent chacun pour foi, & ne fortent d'inquiétude que lorsqu'ils ont vû où le coup doit aller frapper. C'est une politique dans ceux-là, lors même qu'ils chantent la Guerre, de ne point se hâter de partir, & de balancer longtems le coup pour les tenir tous en haleine; de différer souvent d'une année à l'autre, pour endormir & pour engager dans une fausse sécurité, ceux qu'ils veulent surprendre: mais c'est aussi une politique ordinaire dans les autres de donner cours à tous les bruits de Guerre, quelques faux qu'ils puissent être, de les fomenter, de les réveiller, ou de les répandre eux-mêmes, afin de tenit leur jeunesse sur le qui-vive, & de n'être point pris au dépourvû.

La Guerre ayant été établie par la nécessité de se mettre à l'abri de l'injustice, de repousser la force par la force. & de se faire raison des injures que les Peuples pouvoient recevoir les uns des autres, sur aussi sanctisiée par la Religion, ainsi que je l'ai dit, & avoit ses Loix universellement reçûes qu'on observoit scrupuleusement même entre ennemis, a sin qu'elle ne sortit pas elle-même hors des bornes de la justice, & qu'elle ne violât pas le droit des Gens qu'elle devoit plûtôt maintenir. Sur ce principe, nous

voyons que da mençoit poin stes raisons de clarée dans les nculier avoien des personnes e flice de leur ca avoir été lézés envoyoient qu faction qui leu pris des Verve herbes apellées que de leur Le ronnée de bane poser les préter si après un cert pas droit à leur ques sur les lu nemis; là le ( moit Pater Pat. déclarer la Gu sence de trois paroles folemn d'une voix clai à cette cérémo toit sur la Terr fer, ou feulem

\* Vide Alexandr

& Servium in lib. 9
Alex. ab Alexa
lbat Pater Patratus:
fatus, bellum à pop
ob legitimas quas c
post quam Clarigati
& populi justu, fec
præuttam, ad fines j
puber bus præsentib
& indici justum pin

† Servius in hæc (Turnus ) & jacula jum pugne, fic habe

AMERIQUAINS. vovons que dans l'Antiquité, \* on ne commencoit point une Guerre sans avoir de juites raisons de la déclarer, & sans l'avoir déclarée dans les formes. Les Romains en parnculier avoient cette exactitude. Ils avoient des personnes établies pour juger de la juslice de leur cause, & quand ils pretendoient avoir été lézés pr les peuples voisins, ils envoyoient quatre Héros demander la fatisfaction qui leur étoit dûë. Ces Héros ayant pris des Verveines au Capitole, & d'autres herbes apellées Sagmina, qui étoient la marque de leur Légation, & ayant la tête couronnée de bandelettes de laine, alloient exposer les prétentions du peuple Romain; & saprés un certain tems marqué on ne faisoit pas droit à leur demande ils retournoient jufques sur les limites des Terres de leurs ennemis; là le Chef d'entr'eux, qu'on nommoit Pater Patratus, qui seul avoit droit de déclarer la Guerre, ayant prononcé en présence de trois témoins, certaine formule de paroles solemnelles, usitées en ces occasions, d'une voix claire & distincte, qui fit donner à cette cérémonie le nom de clarigation, jet-

C. ites les

tom.

e, on

a coû-

inte la ur du

, que blent

étude aller

ıx-là,

de ne long-

eine;

utre,

s une

pren-

inaire us les

puif-

iller,

tenir

n'être

ceffi-

de refaire

otent

incti-

t, &

qu'on

e en-

nême

le ne

evoit

nous

まくフ

fer, ou feulement un bois de lance † teint de \* Vide Alexandrum ab Alex. Genial. dier. lib. 5. cap. 34 & Servium in lib. 9. Aneid.

toit sur la Terre ennemie une lance armée de

Alex. ab Alexandro Genialium dierum, lib. q. cap. 34 lbat Pater Patratus ad hostium fines & verba solemn a præfatus, bellum à populo Romano contra præscriptos hostes, ob legitimas quas censueras causas, clara voce indicebat , post quan Clarigationem, mos erat, ut de Senatus confilio & populi justu, fecialis hastam ferratam, aut sanguineam præustam, ad fines illorum juceret : & non minus tribus puber bus præsentibus bellum indiceret, & ira denunciari & indici justum piumque bellum putavêre, &c.

† Servius in hæc verba, Lib 9. Æneidos. En, air. (Turnus ) & jaculum intorquens emittie in auras, principium pugna, fic habet. Hoc de Romana folemnitate tracting

couleur de sang, & brûlé par le bout; après quoi il étoit permis de commencer les hostilitez.

Il y a encore en quelques endroits de l'Amérique un reste de cet ancien usage. A la Floride la manière de déclarer la Guerre étoit d'aller planter sur les Terres des ennemis, dans les passages les plus exposez, des fléches au sommet desquelles on attachoit un floccon de cotton ou de laine. Plusieurs autres peuples de l'Amérique Septentrionale, au lieu de fléches mettent un cassetête peint de noir & de rouge; mais cette manière de déclarer la Guerre dans les formes est rare, Peu scrupuleux sur la justice de leur cause, ils le sont aujourd'hui encore moins à observer les formalitez anciennes; ne pensant qu'à accabler leurs ennemis, ils ne vinfent aussi qu'à les surprendre, & à tomber sur eux lorsqu'ils y penseront le moins.

L'animosité des deux Nations ennemies n'est pas toûjours si vive que l'une & l'autre s'arment pour s'entre-détruire, & cherchent leur ruïne totale. On en a vû de rivales, comme Rome & Carthage, se modérer dans leur victoire; cesser de regarder leurs ennemis comme tels, dés-lors que leur désaite avoit ôté cette égalité qui causoit l'émulation; les épargner, afin de leur donner le temps de respirer & de se relever, pour disputer de nou-

eft. Cilin enim volebant bellum indicere, Pater Patratus, mocest princeps secialium proficiscebatur ad hostium sines: & præsatus quædam solemnia, clara voce dicebat se bellum indicere propter certas causas, aut quia socios læserant, aut quia nec abrepta animalia, nec obnoxios redderent. Et hæ tlarigatio dicebatur à claritate vocis. Post quam Clarigationen hasta in eorum sines missa, indicabatur jam pugna principinen. Post terrium autem & tricessimum diem quam res repetissent ab hostibus, seciales hastam mittebant.





es ur; aprés les hostia

s de l'A.
ge. A la
erre étoit
nnemis,
des fléchoit un
ieurs aurionale,
te peint
inière de
eft rare,
caufe,
à obferpenfant
vinfent
nber fur

nnemies

k l'autre
nerchent
s, comlans leur
ennemis
lte avoit
sion; les
s de refde nou-

Patratus, ium fines: t fe bellum erant, aut nt. Fe hæc n Clariga-am pugnæ liem quamant,







Tom. III. Pag. 158.



veau l'avantage auffi des occasi cert de politique posés pour ten n'avoit d'autre mettre leur v

Le Pere Gar raporte ici vole te, & fur-tou marquable qui ture avec la mi occasion parei Tionnontouar des Onnontag fez diftinctem ter le Chef de tre que leurs les uns contre par de petits ce qui venoit fins, dont le fa faire entière è dre qu'il n'y préhendoit tro toient naître donner les mi quois, qui ne raifon', mais en venir à soi qui donc il vo ner \* se fervit parlers lorfqu vid fe trouvar Joab un duel

> wer and foab : fu \* Reg. Lib. a. c.

> d'autre, qui l ment à la tête

AMERIQUAINS.

aussi des occasions où la guerre étoit un concert de politique entre les chefs des partis opposés pour tenir leur jeunesse alerte, & qui n'avoit d'autre but que de se harceler pour

mettre leur valeur à l'épreuve.

Le Pere Garnier m'a raconte un fait que ie raporte ici volontiers, à caufe de fa singularite, & fur tout à cause d'une expression remarquable qui se rrouve dans la sainte Ecriture avec la même signification, & pour une occasion pareille. Shonnonkeritaoui . Chef des Tionnontouans, ou bien Sagofendagete, Chef des Onnontagués ( je ne me fouviens pas afsez distinctement lequel des deux ) fit solliciter le Chef de la Nation Neutre, de permettre que leurs jeunes gens allassent en guerre les uns contre les autres, & se harcelassent par de petits partis; Celui-ct intimidé pair ce qui venoit d'arriver aux Hurons ses vois fins, dont le fang fumoit encore & dont la défaite entière étoit toute récente; lui fit répondre qu'il n'y pouvoir consentir, & qu'il appréhendoit trop les suites funestes, qui pourroient naître de la facilité qu'il autoit euë à donner les mains à cerre proposition. L'Iroquois, qui ne pouvoit trouver à redire à cette raison, mais qui pourtant vouloit toujours en venir à fon but lui fit demander avec qui donc il vouloit que ses enfans jourffent. Abner \* se servit autrefois de la même façon de parlers lorsque son armée, & celle de David se trouvant en présence, il sit proposer à Joab un duel entre des gens choifis de part & d'autre, qui leur en donnassent le divertissement à la rête des deux camps. Dixitque Abner ad foab : furgant pueri & indune coram nebis

<sup>\*</sup> Reg. Lib. 2. cap. 2. v. 14.

160 MOEURS DES SAUVAGES

Et respondit Foab, surgant. Le duel fut accepté: davantage pou Il sortit alors des deux armées douze braves général, que le contre douze, qui s'étant sais les uns les au se Guerre de le tres par la tête, se percérent mutuellement, trouva armée & sinirent ce jeu en expirant des coups qu'ils est juste. Le R se portérent; action mémorable, qui consales Poètes, ét cra le lieu où elle s'étoit passée, par le nom Phrygie, qui qui lui en resta, de † Champ des Forres, des Mineure, les qui lui en resta, de † Champ des Forts. Ager sie Mineure. 1

Robusterum.

Soit que le Chef de la Nation Neutre le Peuples différ rendit enfin à la proposition qui lui avoit été faite, soit qu'il y sur forcé par quelques escarmouches saites contre ses gens, la spetite guerre commença. Mais malheureusement, dés les prémieres rencontres, le propre heveu du Chef Iroquois sur fait prisonnier, ge dans cette danna au seu. Le malheureux oncle, qui sétoit persuadé qu'on devoit avoir des égards. s'étoit persuadé qu'on devoit avoir des égards Mineure, qui pour une personne qui lui touchoit de si prés, tels qu'étoient fut extraordinairement irrité contre le Chef les Nations les ennemi, & disoit souvent dans les accés de sa Penthésilée R douleur. • Mon frère, pourquoi n'as-tu pas bords du Tana » fauvé ton neveu & le mien? » Les esprits fond de la T s'étant ainsi extrémement aigris, la Guerre être un Généra s'envénima tout de bon & ne finit que par la ou des Ethiop. destruction totale de la Nation neutre, dont l'Aurore. Cett le Chef sembloit avoir prévû la ruine. foit pas de nor

Dans le temps que deux Nations puissan-tes sont ainsi fortement animées, de manière qu'il semble que la Guerre ne puisse finir que sommeil, la p par la perte de l'une ou de l'autre, le seul avant que leur éclat de leur rupture est capable de soulever eaux du sleuve presque toute l'Amérique Septentrionale, & gération des I de la mettre en armes d'un bout à l'autre. quelle pouvoir Que l'Iroquois par exemple déclare la guerre capacité des V l'Outaouach, ou à l'Ilinois, il n'en faut pas le, qui compo

+ 1bid. v. 16.

tent, réunit c

toit peut-être

e. guerre

accepté: davantage pour causer un embrasement aussi te braves général, que le fut celui que causa la fameuns les aus se Guerre de Troye, où la Gréce entiére se
llement, trouva armée contre l'Asse. La comparatson
ps qu'ils est juste. Le Royaume de Priam, si vanté par
le consa-les Poètes, étoit borné à la Troade & à la r le nom Phrygie, qui étoit un assez petit pays de l'Arts. Ager sie Mineure. La Guerre que les Grecs lui sirent, réinnit dans un Corps d'armée tous les eutre se Peuples différens de la Mer Egée & du Péloat quel du nom de Rois, & dont les Etats consigens, la stoient dans quelques Villages. Le plaisant eureuseeureusee propre quel étoit un de ceux qui figuroient davantaonnier, ge dans cette célebre Ligue. Priam vit aussi le concourir à sa défense sous divers Chefs, nonse, qui seulement tous ces petits Peuples de l'Asse s égards Mineure, qui étoient ses alliez & ses voisins, si prés, tels qu'étoient les Lyciens, &c. mais encore le Chef les Nations les plus reculées de la grande Asie. és de sa Penthésilée Reine des Amazones y vint des s-tu pas bords du Tanaïs; Rhesus s'y transporta du essprits fond de la Thrace, & Memnon qu'on dit Guerre être un Général des Egyptiens, des Affyriens, e par la ou des Ethiopiens, y conduisit les troupes de l'Autore. Cette quantité de Nations ne faifoit pas de nombreuses armées. Quel secours uissan- de troupes Auxiliaires amena Rhésus, que nanière Dioméde & Ulysse seuls défirent pendant le nir que sommeil, la première nuit de leur arrivée le seul avant que leurs chevaux eussent pû boire les pûlever saux du fleuve Xante? Et sans parler de l'éxas ale, & gération des Poëtes, si l'on veut considérer dutre. quelle pouvoit être alors, & la structure & la capacité des Vaisseaux, le nombre de milaut pas le, qui composoient la Flotte des Grecs, n'étoit peut-être pas capable de composer

161 MOEURS DES SAUVAGES une Armée de vingt mille hommes.

La Cabane Iroquoise réunie, n'est pas en me extremité d état, à ce que je crois, de compter beaucoup afin de faire u au-delà de trois mille combattans. Cepen- en l'obligeant dant l'Iroquois seul cause de la jalousie aux C'est sur ce Nations les plus reculées, depuis l'emboû-nombre de per chure du sleuve St Laurent & les côtes de la chaque Nation Mer Océane, jusqu'aux bords du M ssissippi, de la vaste éte Cela ne doit point paroître surprenant à ceux qui ont quelque connoissance de l'Amérique, & des Barbares qui l'habitent. Quoiqu'il y ait une multitude assez grande de Nations diférentes, chacune de ces Nations en particulier est réduite à un petit nombre de Villages, & plusieurs même à un seul; de sorte que quelques-unes ne sçauroient fournir jusqu'à tren- du Canada. Es teguerriers. En second lieu, elles occupent des gnes, la Germ pays immenses de sombres forêts, ou de prai-tres parties de ries incultes, & elles sont dans un figrand hérissées de fo éloignement les unes des autres, qu'il faut ses, & de Mo quelquefois faire deux & trois cens lieues, où l'art n'avoi avant que de rencontrer une ame vivante, pratiquer des Cela fait que le chemin est compté pour rien facile dans ce dans ces vastes solitudes. où une trés-petite troupe peut marcher long-temps sans crainte, & qu'un voyage de sept ou huit cens lienes y est regarde, comme on regarderon en France une promenade de Paris à Orléans, D'ailleurs les petites Nations, qui étant au voifinage les unes des autres, dévroient se défendre mutuellement, ne s'entendent pas affez entr'elles à caufe de leurs différens sujets de jalousie; ou ne sont pas assez à portée, quoique voisines, de se prêter la main en cas de surprise, contre un ennemi plus redoutable, qui est à leurs portes lorsqu'il est le moins attendu ; de sorte que pour résister à il ne doive pe cet canemi commun, elles sont obligées de substance de l

faire alliance a

tes & aux Ibé dans les Gaule l'étoit pas moi Les Nation

peu nombreus il possible de c petite que cell verser une aus les Poëtes leur de Nations, qu àleur passage, recit fabuleux croire, quoiqu AMERIQUAINS.

faire alliance avec les Nations qui sont à l'aupas en tre extrémité de l'Amérique Septentrionale, aucoup afin de faire une divertion, & de l'affoiblir

Cepen- en l'obligeant à diviser ses forces.

C'est sur ce double fondement du petit emboû- nombre de personnes, dont étoit composée es de la chaque Nation dans les premiers temps, & siffippi. de la vaste étendue des pays inhabitez que nous devons raisonner, pour expliquer les érique, longues courses, les transmigrations & les alliances de certaines Nations trés-éloignées, alliances de Sicile nous fait une peinture de la Gaule Méridionale, entiérement semblable à celle qu'on pourroit faire aujourd'hui du Canada. En effet, les Gaules, les Lspables de praises, la Germanie, l'Italie même, & les autres parties de l'Europe, étoient des Régions hérissées de forêts que la nature y avoit misseures, lieues, où l'art n'avoit point encore travaillé pour y pratiquer des routes & des sentiers. Il étoit facile dans ces affreuses solitudes aux Galactes de l'europe, et contres le neiges, où l'art n'avoit point encore travaillé pour y pratiquer des routes & des sentiers. Il étoit facile dans ces affreuses solitudes aux Galactes de l'europe, et contres de neiges, où l'art n'avoit point encore travaillé pour y pratiquer des routes & des sentiers. Il étoit facile dans ces affreuses solitudes aux Galactes de l'europe, et contre des Régions hérisses de l'europe, étoient des Régions solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes des les des solitudes de l'europe, étoient des Régions des les des solitudes de les des solitudes des les des solitudes des les des solitudes de l'europe, des des solitudes des les des solitudes de l'europe, des les des solitudes de l'europe, des des solitudes des les des t à ceux nous devons raisonner, pour expliquer les res et aux Ibériens de se transporter d'Asse s crain-dans les Gaules, & dans les Espagnes; il ne it cens l'étoit pas moins pour retourner delà en Asie.

Les Nations éparfes çà & là étoient trèsrléans. peu nombreuses; sans cela comment seroitil possible de comprendre qu'une armée aussi petite que celle des Argonautes, eût pû tra-ent pas verser une aussi grande étendue de pays que les Poètes leur font courir, & défaire autant portées de Nations, qu'il y en avoit qui s'opposoient den cas àleur passage, & à leur entreprise : c'est un douta-est le croire, quoique selon les régles du Poème, silter à il ne doive pas l'êrre quant au sonds & à la gées de fubstance de l'objet principal; mais dans le

E S es.

rderoit

164 MOEURS DES SAUVAGES fabuleux même, les Poëtes ont soin de con les séparez, server la vrai-semblance dans les choses qui les separez, sont naturelles, & qui ne demandent pas des oi, & que l prodiges, ou des dénouemens, lesquels ne faitum, con peuvent se faire que par l'entremise de Mer Egée, su Dieux.

Ce que je viens de dire peut servir à éclaitcir un endroit de l'Ecriture Sainte \* quia embarrassé les Interpretes, & que je rappor terai ici, parce qu'il est de mon sujet, à cau tésulter de ce se des conjectures que j'ai sur l'origine de Rois pussent Iroquois & des Hurons. Il s'agit des quatre à Guerre à cit Rois alliez pour faire la Guerre aux cinq au. voisins. Pour tres Rois de ces Villes ériminelles, que Dieu consuma par le feu du Ciel\*. Ces quatte vent les Etats Rois étoient, Chodorlahomor Roi des Ela. moch étoit R inites, ou des Perses, Amraphel Roi de Sen- qu'Etienne n naar, ou de Babylone, Arioch Roi de Pont, & Thadal Roi des Nations. Les Versions † varient davantage au sujet de ces deux derniers. L'Hébraique, qu'Onkelos & les Septante ont fuivie, appelle, Arioch Ros d'Hellafar ; la version Arabique , Roi de Sarian ; celle de Symmaque , Roi des Scyches ; mais St Jerôme, fuivant la traduction d'Aquila, le nomme Roi de Pont. On est encore plus incertain au sijet de ce Thadal, à cause de l'universalité du terme Roi des Nations. L'Hébreu porte Roi de Goim , & le Syriaque traduit Rei des Gélines. Mais ces pays d'Hellasar, de Sarian, & de Goim, sont entiérement inconnus dans la Géographie ancienne & moderne. Quelques uns, aprés Symmague, entendent par le mot Gentium, la Pamphilie, ou pour mieux dire, cette partie de l'Asie Mineure qui comprenoit plusieurs petits peu-

" Gen. cap. 14. † Vide Polygletta & Biblia Maxima i pap. 14. Ginef.

Le sujet de

k grand éloig utre, & l'eff tâchent de r Royaume des Galilée, qu'or Galilaa Gentius nom par une ailleurs des e car cette dén que Moyse, we, quoiqu' tre de la Gali. effet nomme temps après, petits peuple naan, qui l'h Mais le fo

nul, si l'on. plus difficile qu'il le fut à tres-reculez & qu'il l'a ci Guerre qu'ils quand pour

\* Mafius Fosue

ES

, de Sat inconmodergue, enmphilie. de l'Asie tits peu-Maxima is

A M E R I Q U A I N 3. 16 choses que les séparez, dont chacun étoit maître chez et pas des oi, & que l'Ecriture Sainte appelle roouius esquels ne bentium, comme elle nomme les isles de la emise de Mer Egée, insula Gentium, les Isles des Namises des Marians. AMERIQUAINS.

ions.

Le sujet de l'embarras des Interprétes, c'est le grand éloignement qu'il y a d'un païs à un utre, & l'espèce d'impossibilité, qui semble et, à cau, ésulter de ce grand éloignement, que ces rigine des Rois pussent être alliez ensemble pour faire a Guerre à cinq Rois, lesquels étoient assez voisins. Pour éviter donc cet embarras, ils sâchent de r'approcher le plus qu'ils peuvent les Etats de ces Princes, & disent qu'A-noch étoit Roi d'une Ville de la Cœlesyrie, qu'Etienne nomme Ellas, & ils placent le Royaume des Nations dans cette partie de la Galilée, qu'on nommoit Galilée des Nations, saleux der. leux der. Galilaa Gentium \*; mais à qui on a donné ce cles Sep. nom par une anticipation, dont on trouve on d'Hella, ailleurs des exemples dans les Livres Saints; ian; celle car cette dénomination est moins ancienne is St Je. que Moyse, & ne se trouve point dans loquila, le sue, quoiqu'ils fassent mention l'un & l'auus incer- tre de la Galilée. La basse Galilée ne fut en de l'uni. effet nommée Galilée des Gentils que long-"Hébreu temps après, à cause des Phéniciens & autres aduit Rei petits peuples Idolâtres de la race de Chanaan, qui l'habitoient.

Mais le fondement de ces difficultez est nul, si l'on fait attention qu'il n'étoit pas plus difficile à ces Rois de s'allier ensemble, qu'il le fut à Priam d'être allié à des Peuples trés-reculez dans l'Asie & dans l'Afrique; & & qu'il l'a été aux François dans la derniére Guerre qu'ils ont faite en Amérique en 1716. quand pour aller secourir les Tionnontatés,

\* Mafius Fofue, cap. 12. v. 9.

il leur fa ut f me fix ou sept cens lieues pour neure, de ceux aller juices, chez les Outagamis les forcer dérez; car il et dans leur Fort, où ils étoient un trés-petit pendant qu'Al nombre de Guerriers. Or supposé que les E- il lui vint des cats d'Arioch & de Thadal eussent été dans qui habitoien l'Asse Mineure, ils n'étoient pas éloignez de chemin trés-c plus d'environ quatre à cinq cens lieues des en fut très-sui Etars de Chodorlahomor & d'Amraphel, & Villes & les N ceux à qui ils faisoient la Guerre, eussent eté ces premiers te dans cette hypothèse, au centre par rapport encore plus f

aux uns & aux autres.

Je crois cependant qu'on peut r'approchet dont le pais r davantage les Etats de ces Princes, en se du qu'il le su tenant à la vulgate, & aux autres versions, les Elamites qui placent Thadal, & Arioch dans le Pont, temps de Cyri & vers les Portes Caspiennes, dans la Scy. Sauvages, ain thie Assatique. Le nom d'Arioch, que Eusebe nomme Areias, convient à l'Ares des Cette Guerr Barbares, & à cette Province nommée toit pas dans Aresane, laquelle étoit voisine de la Perse, faire; cat que & s'étendoit jusques aux Portes Caspiennes. fussent voisin Le nom même d'Areiane, ou d'Ariane, se d'embrasser un raporte fort au Rosaume de Sarian de la ce qui parost version Arabique. Thadal Roi des Gélites, selon la version Syriaque, étoit fort voisin d'Arioch; car il y a apparence que les Gélites étoient les mêmes que ceux, qui sont appellés Gela, ou Geli dans la Geographie ancienne, lesquels étoient aussi vers la Mer Caspienne. Pine \* les confond avec les Cadusiens. Strabon + les distingue, & dit que les Cadusiens avoient presque autant de pied que les Peuples de l'Ariane. Il n'y avoit pas au reste un si grand éloignement des Etats de ces deux Princes, en les placant dans le Pont en tirant vers l'Asie Mi-

autres Roys,

A M

Ecriture mên alliez, \* avant truisirent plus totent appare: ennemis. C'é de la race des ( ræens, les Ar Elle étoit pet té; car toutes une étendue d tres-pen nom micux que ce vainqueurs de

Arrian. Lib. " Gen, cap, 14.

<sup>#</sup> Plin. Lib. 5. cap, 16. \$ Sirabo , L > 11. p. 350. & 360.

AMERIQUAINS des pour neure, de ceux de leurs deux autres Confés forcer dérez; car il est rapporté dans Arrien, que és-petit pendant qu'Alexandre traversoir la Perse, il ne les E- il lui vint des Ambassadeurs des Nations, té dans qui habitoient vers le Pont-Euxin, par un gnez de chemin trés-court; de sorte que ce Prince que se en sut très-surpris. On peut ajouter que les ohel, & Villes & les Nations étant ambulantes dans sent été les premiers temps, on pourroit r'approcher rapport encore plus facilement les Etats des deux autres Roys, sur-tout de celui des Elamites, prochet dont le pais n'étoit pas si éloigné ni si éten-, en se du qu'il le fut depuis. On ne peut nier que ersions, les Elamites, ou les Perses, jusques au e Pont, temps de Cyrus, n'ayent vecu à la façon des la Scy. Sauvages, ainsi que je l'ay prouvé par Hé-

tres des Cette Guerre dont parle l'Ecriture, n'éommée toit pas dans un sens si petite qu'on veut la faire; cat quoique les Rois de la Pentapole siennes, se d'embrasser une grande étendue de pays; de la ce qui paroît manifestement par la sainte sélites, Feriture même; puisque ces quatre Rois voisin alliez, \* avant de vaincre les cinq autres, dees Géli- trussirent plusieurs Nations, lesquelles & toient apparemment dans l'alliance de leurs ennemis. C'étoit les Raphaims, les Emims de la race des Géants, les Zuzims, les Chorræens, les Amalécites, & les Amorrhéens. Elle étoit petite cependant d'une autre côté; car toutes ces Nations, qui occupoient une étendue de pays si considérable, étoient trés-pen nombreuses. Rien ne le montre micux que ce qui arriva à ces quatre Rois ie Mi-1 vainqueurs de tant de Peuples, & qui ve-

ue Eu- rodote.

ont apaie an-

la Mer les Cadit que ant de Il n'y nement

es pla-

Arrian. Lib. Hift. Indic. \* Gen, cap. 14. ver. 5. 6. 7.

noient encore de triompher de ceux de la Pentapole: car ces superbes Conquérans sur rent vaincus dans leur victoire par Abraham \* à la tête de trois cens dixhuit hommes de ses gens, & peut-être, quelque peu des troupes Auxiliaires des deux strères Escol & Aner, qui étoient ses alliez.

Je sçais qu'on peut faire des difficultés sur ce que je dis du petit nombre de chaque Nation, & qu'on peut m'objecter que ces pays on été extrémement peuplez; ce qu'on peut prouver par l'exemple même des Israëlites, lesquels multipliérent si fort dans le désert, mais il n'y a qu'à distinguer les temps. Les peuples ont eu leurs vicissitudes; dans un temps ils ont été en trés-petit nombre, & dans d'autres ils se sont si fort accrus, qu'ils ont inondé tous les Etats de leurs voissins, comme des torrens.

## La Buchette ou le signe de l'Enrôlement.

La Hache n'est pas plutôt levée que les Chess de Guerre se disposent à assemblet obligations de leur monde, & que ceux, qui ont envie de les suivre, lévent la Buchette. C'est un morceau de bois saçonné, orné de vermillon, que chacun des Guerriers marque de quelque note, ou sigure distinctive, & qu'il donne au Ches, comme un symbole qui le réprésente en personne, & qui peut être regardé comme le lien de son engagement, ils s'étoient en les chemin, abanils s'étoient en les chemins qu'il subsiste.

J'avois cru que, quelque engagement que prissent les Sauvages en ces sortes d'occasions, ils pouvoient le rompre sans façon,

quoi le Villa ment, & don des Buchettes pour aller en Missionnaire qu'on usoit el coupable, & immémorial d étoit en droit avoir levé la H obligations de cette Loi ne s rigueur, il y ples de sévérit a vũ affés fou de fang froid, leur volonté, chemin, aban ils s'étoient et Cette manié mens, en se que symbole, de la foi don aux Barbares Tome III.

Sc ree

MA BS

& retirer leur

foit, en cons

paroît fi natu

wus indépend

l'on croiroit

autorité: fans

quelque sorte

que particulie

la suite, sur c

la Mission des

furvenu quelo

Sauvage qu'il

qu'il avoit co

x de la rans funmes de peu des Escol &

altés für chaque que ces e qu'on des Ifort dans guer les fitudes; it nomaccrus, urs voi-

que les Temblet être re-

ent que

PHAMORREQUATNS. & retirer leut parole, comme il leur plaisoit, en consequence de cette liberte, qui braham paroît fi naturelle en eux, qu'ils semblent wus indépendans les uns des autres, & que l'on croiroit que leurs Chefs n'ont qu'une autorité sans coaction, & qui réleve en quelque sorte de la volonté actuelle de chaque particulier. Mais j'ai été détrompé dans. la suite, sur ce point, par ce qui arriva dans la Mission des Hurons de Lorette; car étant survenu quelque difficulté à l'occasion d'un Sauvage qu'il s'agissoit de chasser, parce qu'il avoit contrevenu à quelque chose à quoi le Village s'étoit engagé solemnellement, & dont l'engagement subsistoit par des Buchettes semblables à celles qu'on lève pour aller en Guerre, un ancien exhorta le Missionnaire à tenir ferme, en lui disant qu'on usoit encore d'indulgence envers le coupable, & que c'étoit une Loi de temps. immémorial dans leur pays, que le Village étoit en droit de faire mourir celui qui après avoir levé la Buchette ne remplissoir par les obligations de son engagement. Quoique nvie de cette Loi ne s'observe pas aujourd'hui à la celt un rigueur, il y a cependant plusieurs exemvermil-ples de sévérité encore asses récens, & l'on que de a vu asses souvent des Chefs casser la tête & qu'il de sang froid, & par voye de fait à des parqui le uculiers, qui étoient allez en Guerre contre leur volonté, ou qui avoient déserté en ement, chemin, abandonnant le parti dans lesquels ils s'étoient enrôlez.

Cette manière de contracter des engaged'occa- mens, en se donnant mutuellement quel-façon, que symbole, & quelque gage significatif & ré- de la foi donnée n'étoit pas particulière aux Barbares; mais elle avoit passe d'eux

Tome III.

170 MOEURS DES SAUVAGES aux Grecs & aux Romains, & elle s'étoit conservée encore asses long temps, après les sécles storissans de la République jusques au bas Empire. On appelloit ces symboles Tessera, & c'étoient de petits morceaux de bois, unis des deux côtes, sur lesquels on tracoit des chiffres, ou des figures selon ce que l'on vouloit réprésenter & signifier. Les plus respectables, & qui étoient de l'Antiquité la plus vénérable, étoient ceux qu'on nommoit Hospitales, parce qu'ils étoient donnes en signe d'hospitalité, dont les droits étoient ce qu'il y avoit de plus saint & de plus sacré, & passoient jusqu'aux de scendants. Les Hôtes, en se séparant, partagoient le symbole, & en gardoient trèsprécieusement les pièces, afin de pouvoir les confronter au cas qu'ils vinssent à se revoir. Ceux qui négligeoient, ou brisoient ces symboles, étoient censes renoncer à la foi jurée; ils passoient pour infâmes, & dignes de toute la colére des Dieux. Des particuliers, ces symboles passérent aux Communautés;& les Villes les envoyoient aux autres Villes alliées, pour être un sûr garand de leur alhance.

Dans l'art Militaire, il y en avoit de plusieurs sortes, car outre l'Etendart qu'on nommoit aussi Tessera, on appelloit du même nom le signal de l'enrôlement, l'ordre mener sains & ou le mot du Guet que les Tribuns alloient fans doute u chercher chez le Général, & qui se don- cédémoniens noit sur de semblables morceaux de bois; on de Thrace off appelloit ainsi les obligations pour le prêt immoloient d des Treupes, soit qu'on dût les payer en bien loin que argent, ou en vivres; car alors en répréfentant ces Buchettes u temps marqué, les Pausavies in 1 Trésories d'Armée, & les Commissaires us. Lib. 4, Clemen

des vivres, quantité & fignifiosent. dans les distr fotent au Pet les distinction teurs, ou les comme font ria, & les au & l'applicati est détermin voit encore l boles dans les fur quelques

Man

La Guerre Conseil, où comme je l'ai Chef de Gue va de particu c'est que les c diére, y sont fice : Sacrific qu'ils font à au grand espri prient d'éclai la victoire su

AMERIQUAINS. des vivres, étoient obligés de fournir la quantité & la qualité des choses qu'elles fignifiotent. On pratiquoit la même chose dans les distributions que les Empéreurs faifoient au Peuple; & c'est de-là que viennent les distinctions qu'on trouve dans les Auteurs, ou les Epithètes jointes au mot Tessera, comme sont celles de Nummaria, Frumentaria, & les autres qui significient leur usage & l'application qu'on en faisoit, laquelle est déterminée par l'Epithéte même. On voit encore la forme de ces sortes de symboles dans les Médailles des Empereurs, & sur quelques Antiques.

### Maniere de chanter la Guerre.

revoir. La Guerre se chante dans une Cabane de es sym- Conseil, où tout le monde s'assemble, n jurée; comme je l'ai expliqué ailleurs, & c'est le culiers, autés; c'est que les chiens, qu'on met dans la Chau-dière, y sont la matière principale du sactileur al- fice : Sacrifice marqué par les Harangues qu'ils font à Acreshoui le Dieu de la Guerre. voit de au grand esprit & au Ciel, ou au Soleil qu'ils rt qu'on prient d'éclairer leurs pas, de leur donner du mê- la victoire sur leurs ennemis, & de les r'al'ordre mener sains & saufs dans leur parrie. C'est alloient \* sans doute un de ces sacrifices que les La-se don- cédémoniens, les Cariens, & les Peuples de Thrace offroient au Dieu Mars, à qui ils le prêt immoloient des Chiens pour victimes. Mais ayer en bien loin que ce soit un esprit de piété,

s'étoit près les jusques mboles aux de uels on

elon ce ier. Les l'Antix qu'on nt don-

s droits iti & de le scen-

partant tresvoir les

répre-

que, les Paufanias in Laconic. Plutar. pr. 3. Arnob, Comra Gene missaires ins. Lib. 4. Clemens Alex, in Propr.

qui soit l'ame de ces sacrifices, c'est plutôt un est it de rage & de fureur. Car leur imagination s'échaussant à la vue de ces mets, ils se persuadent devorer les chairs de leurs ennemis, comme ils le disent ensuite, dans leurs chansons, ils n'ont point de plaisir plus sensible que de témoigner le mépris qu'ils en font, par la comparaison qu'ils mettent entre eux & leurs chiens; en esse ils ne donnent point d'autre nom à leurs Esclaves.

Les Guerriers viennent à cette assemblée peints d'une manière affreuse, & bizarre, propre à inspirer la terreur, & parés de leurs: armes. Le Chef, qui léve la Hache, le vifage, les épaules, & la poirrine noircies de charbon. Il est armé aussi bien qu'un ou deux assesseurs qu'il a à ses côtes, avec sa femme & ses enfans qui sont ornés de leurs plus beaux bijoux. Le chef ayant chanté pendant quelque-temps, éléve ensuite sa voix, & dit à tous les assistans qu'il offre le festin au Dieu de la Guerre, & s'adressant ensuite à lui. » Je t'invoque, dit-il, afin eque tu me fois favorable dans mon enreprise, que tu ayes pitié de moi & de not toute ma famille; j'invoque aussi tous les sesprits bons & mauvais; tous ceux qui magnetical forms for form for the form of » la terre, afin qu'ils me conservent, & ceux » de mon parti, & que nous puissions, aprés . un heureux voyage, retourner dans notre » pays. « Tous les assistans répondent bo! bo! & accompagnent de ces acclamations renérées tous les vœux qu'il forme, & toutes les prières qu'il fait.

Le Chef leve ensuite le chant, & commence marquer que la Danse de l'Athonsont, en frappant à l'un lière, que qui

des poteaux & tous lui qu'il danse. Buchette, f danse de lar claration pu ont pris au qu'on prése chiens, qu aux Guerrie exciter leur distinction. leur danse s cendres fur animer; ou quelque repr fait bien co ils avoient qu'on n'auro Quelques-un font mine au des affistans par cette aci tué & assomi Mais il n'est déja fignalez qui ont par c voure, d'en fassent sur le ils ont fait c nant cette lil auroit droit public, en les lâches, & qu courage pour les couvriroit marquer que plûtôt ir leur de ces chairs nt ent point mer le aration ns; en nom à

emblée zarre, e leurs le vioircies un ou vec fa e leuts chanté uite sa ffre le reffant l, afin on en-8 de ous les ix qui dans la & ceux , aprés s nôtre nt bo! ations

& tou-

AMERIQUATNS. des poteaux de la Cabane avec son casse-tête, & tous lui répondent par leurs bé, bé, tandis qu'il danse. Chacun de ceux qui levent la Buchette, frappe au poteau, à son tour, & danse de lam ême manière. C'est-là une déclaration publique de l'engagement qu'ils ont pris auparavant en secret. C'est alors qu'on présente publiquement les têtes des chiens, qu'on a mis dans la Chaudière, aux Guerriers les plus confidérables pour exciter leur courage par cette marque de distinction. C'est aussi alors qu'ils dansent leur danse satyrique, & qu'ils jettent des cendres sur la tête de ceux qu'ils veulent animer; ou bien à qui ils veulent faire quelque reproche de ne s'être pas tout-àfait bien comportés dans des occasions, où ils avoient fait paroître moins de valeur qu'on n'auroit eu lieu de se le promettre. Ouelques-uns s'escrimant de leurs armes, font mine aussi de vouloir frapper quelqu'un des affiltans, comme s'ils vouloient dire par cette action, que c'est ainsi qu'ils ont tué & assommé plusieurs de leurs ennemis. Mais il n'est permis qu'à ceux, qui se sont déja signalez par quelque belle action, & qui ont par devers eux des preuves de bravoure, d'en user ainsi; encore faut-il qu'ils fassent sur le champ un present à celui à qui ils ont fait cette espèce d'insulte, en prenant cette liberté, faute dequoi, celui-là auroit droit de leur donner un démenti en public, en leur disant qu'ils ne sont que des lâches, & qu'ils n'ont jamais eu asses de courage pour faire de mal à personne; ce qui les couvriroit de confusion. Il est aussi à remence marquer que chacun a sa chanson particul'un lière, que qui que ce soit n'oseroit chantes

MOEURS DES SAUVAGES en sa présence, non-seulement dans ces sortes de solemnirés, mais même dans le particulier, sans s'exposer à lui faire un affront

& à en recevoir un de sa part.

La Guerre s'échauffe à mesure qu'on approche du terme fixé pour le départ; elle se chante presque toutes les nuits. On s'anime tout de bon quand on commence à faire les provisions de bouche, ce qu'ils nomment fagosonkariagon, c'est-à-dire la famine, foit parce qu'ils font ces provisions contre la faim à laquelle ils sont exposés dans leurs longs poyages, soit parce que les Guerriers s'y di pofent par un long jeune, afin, difentils, d'être mieux en état de soûtenir par cette préparation, la faim, qui leur paroît inévitable, & pour essayer combien ils sont capables de la supporter. Il est bien vrai qu'ils n'ont peut-être pas aujourd'hui d'autre motif de ce jeune rigoureux; mais il paroît évident que c'étoit chez eux anciennement un aéte de Religion, inftitué dans le même esprit que les sacrifices.

Enfin, quand on touche au terme, ceux qui restent au Village prennent congé de ceux de leurs amis, qui doivent partir. Chacun veut avoir un gage de leur amitie mutuelle. Ils changent ensemble de robe, de couverture, ou de quelque autre meuble que ce puisse être. Tel Guerrier, avant que de sortir du Village, est dépouillé plus de vingt ou trente fois, à proportion du degré d'estime où il est parmi les siens, ou du nombre d'amis qu'il a, n'y aïant personne qui ne s'empresse à lui donner des marques de confidération, & qui ne veiille se faite mes mutuell honneur de posséder quelque chose qui lu

ait appartenu.

\* L'Aute la Chine, gance & de exemple d'u Chinois env contenté das vince; font Car, sodes » de partir » grands che mespace, de bil doit pa

soin: on beau verni res de con

■ Chacun l'a ≈ l'oblige de boire. . . . .

oc'est que o que chose prennent fo aueloues-u

» donne en n o qu'il foit h

⇒ chauffe qu e tes différen

Ces exemp toient pas fe l'Antiquité, cus + & 100 I'un contre l' fons que leur les droits de ancienne alli marques de

<sup>\*</sup> P. le Cames N T Homer, Iliad.

AMERIQUAINS.

ces for-

e parti-

affront

on ap-

t; elle

n s'ani-

à faire

s nom-

famine,

contre

ins leurs

uerriers

difent-

par cet-

oît ine-

ont ca-

ai qu'ils

tre mo-

l paroît

nement

e même

ceux ngé de

partir.

r amitie

e robe,

meuble

lu degré

rsonne 🖥

qui lui

\* L'Auteur des nouveaux Memoires de la Chine, qui sont écrits avec tant d'élégance & de politesse, nous donne un bel exemple d'une civilité femblable dans les Chinois envers les Magistrats, qui ayant contenté dans une Ville, ou dans une Province, sont obligés de passer dans une autre. Car, » dés que le Mandarin est sur le point » de partir, tous les habitans vont sur les » grands chemins; ils se rangent d'espace en » espace, depuis la porte de la Ville par où » il doit passer jusqu'à deux & trois lieuës » loin: on voit par rout des Tables d'un beau vernis, entourés de satin, & couverres de confitures, de liqueurs, & de Thé. · Chacun l'arrête malgré lui au passage, on ol'oblige de s'affeoir, de manger & de » boire..... Ce qu'il y a de plus plaisant, = c'est que tout le monde veut avoir quelrique chose qui lui appartienne. Les uns lui » prennent ses bottes, les autres son bonnet, a quelques-uns son sur-tout, mais on lui en » donne en même-temps un autre, & avant o qu'il soit hors de cette foule, il arrive qu'il = chausse quelquesois trente paires de bote tes différentes.

Ces exemples de civilité réciproque n'étoient pas seulement entre concitoyens dans l'Antiquité, mais même entre ennemis, Glacus † & Domede, sur le point de combattre ant que l'un contre l'autre, ayant reconnu les liaiplus de fons que leurs Péres avoient contractées par ou du les droits de l'hospitalité, renouvellent leur ancienne alliance, & voulant se donner des marques marques de leur estime, ils changent d'arse faite mes mutuellement sur le champ de Bataille.

<sup>\*</sup> P. le Comee N. M. de la Chine , Tom, 2. p. 53.544 1 Homer. Iliad. 6, ver, 236,

avant que d'aller ailleurs fignaler leur courage sur des ennemis, qui ne leur touchas-

fent pas de si prés.

Le jour du départ, tous les Guerriers dans leurs plus beaux atours, & armés de toutes pièces, s'assemblent dans la Cabane du chef du parti, lequel est toujours noirci & armé à son ordinaire. Pendant ce tempsla les semmes chargées de leurs provisions prennent les devans, & vont les attendre à whe certaine distance hors du Village. Lors qu'ils sont assemblés, le Chef les harangue courtement, & sort le premier chantant seul sa chanson de mort au nom de tous les autres qui le suivent à la file un à un sans dire mot. Hors de la palissade, ils font une décharge de leurs fusils, s'ils en ont, ou déchochent une flèche, en l'air, & le Chef continuë à chanter en marchant jusqu'à ce qu'il soit hors de la vûë du Village. Il fait tous les jours la même chose, & ne manque Jamais en décampant tous les matins à chanter sa chanson de mort, jusqu'à ce qu'il soit entièrement hors de danger, & même de retour dans son Village, où il est obligé de faire un nouveau festin, pour remercier l'esprit qui l'a favorisé dans son enterprise, & l'a ramené en le délivrant de tous les périls,

## Départ des Guerriers

Les Guerriers étant arrivés où les femmes les attendent, se dépouillent de toutes leurs parures, & s'équipent en voyageurs, remettant à leurs épouses, ou à leurs parentes, tout ce qui ne leur est pas absolument necessaire, & ne se chargeant que le moins qu'ils peuvent.

Les Iroquois, & les Hurons, nomment la

Guerre n'o verbe final composition Porter , ma que chose a le symbole tion. Le te qu'on tire d fignifie auß ils se server ils couchen qu'ils avoie e, parce q foy for natte En effet, la symbole qu' tures Hiero nombre de est du terme les Sauvages fignification. de courrir a quelles les n eux-mêmes, les Sauvages litaires, le re ustenciles né & à quelque rées de la n que\_

Leurs armétoient, & fé dont on s'est les prémiers i té les armes ur cououchas-

uerriers rmés de Cabane s noirci tempsovisions endre à e. Lors arangue hantant tous les fans diont une ou déle Chef qu'à ce . Il fait manque à chanil soit e de religé de ier l'ef-

femmes es leurs remetirentes, ent nee moins

rise, &

s périls.

ment la

AMERIQUAINS. Guerre n'Ondoutagette & Gaskenrhagette. Le verbe final Gagetton, qui se trouve dans la composition de ces deux mots, & qui signifie Porter, marque bien qu'on y portoit quelque chose autrefois, qui en étoit tellement le symbole, qu'il en avoit pris sa dénomination. Le terme ondouta, fignisse, le duvet qu'on tire de l'épy des Roseaux de Marais, & signifie aussi la plante toute entière, dont ils se servent pour faire les nattes sur quoi ils couchent; de sorte qu'il y a apparence qu'ils avoient affecté ce terme pour la Guerte, parce que chaque Guerrier portoit avec foy so natte dans ces sortes d'expéditions. En effet, la natte est encore aujourd'hui le symbole qu'ils réprésentent dans leurs peintures Hiéroglyphiques pour désigner le nombre de leurs campagnes. Pour ce qui est du terme Gaskenrha, il est si ancien que les Sauvages eux-mêmes n'en sçavent plus la fignification. Mais comme il seroit inutile de courrir aprés des étymologies, sur lesquelles les naturels du pays sont embarrassés eux-mêmes, il me sufit de dire que tout ce que les Sauvages portent dans leurs courfes militaires, le réduit à leurs armes, à quelques ultenciles nécessaires dans les campemens, & à quelques provisions de farine préparées de la manière, dont je l'ai explique\_

# Armes des Sauvages.

Leurs armes offensives, & défensives, étoient, & sont encore en partie les mêmes, dont on s'est servi presque par-tout depuis les prémiers tems, jusqu'à ce qu'on ait inventé les armes à seu, qu'on leur a communité les armes à seu, qu'on leur a communité

H

178 MOEURS DES SAUVAGES
quées par une mauvaise politique; sçavoit
l'arc & la sléche, dont on attribuë la prémière invention aux Crétois; le javelot, le
cassette ou la masse d'armes, le bouclier, la

euirasse, & le casque.

Leurs arcs sont faits de bois de Cédre rouge, ou d'une autre sorte de bois fort dur , & durci au feu. Ils sont droits & à peu p rés de leur hauteur. Leurs fléches sont faites de roseau, & sont empennées de plumes de quelque gros oyseau, & au lieu de fer, ils y appliquent avec une colle de poisson trés-forte, des os, ou des pierres tranchantes, & taillées à plusieurs crans pour rendre la playe plus dangereuse. La plupart des Nations Caraïbes les empoisonneut; de sorte que la moindre blessure en est mortelle. Je n'ai pas ouis-dire qu'aucune Nation de l'Amérique Septentrionale ait l'usage, ou le secret de les empoisonner. Ils remplissent de ces slèches leur carquois, qui est fait d'écorce, & couvert d'une peau passée, & ornée. Quelques Peuples au lieu de carquois passent leurs séches dans leurs cheveux, de la même manière dont en usoient autrefois les Ethiopiens.

Le casse-tête, ou masse d'armes, tient lieu d'épée, & de massuë, il est de racine d'arbre, ou d'un autre bois fort dur, de la longueur de deux pieds, ou de deux pieds & demi, équarri sur les côtés, & élargi ou arrondi à son extrémité de la grosseur du poing. On en voit de disserences sortes dans les figures

que j'ai fait graver.

Leurs boucliers étoient d'ozier ou d'écorce, couverts d'une ou de plusieurs peaux passées; il y en a qui ne sont que d'une peau sort épaisse. Ils en avoient de toutes grandeurs & de toutes sortes de figures. Leurs cuit ou de pettit longueur p l'une contr proprement peau de Bides cuiffare mattère. Ci des fléches a les ne l'euffinies de fer. Jufage en Artentrionale.

Depuis quavec les Sau des balles, cont presque fur-tout les bles de les grane sont plus lieu de les se qui sont connoître, connoitre, connoitre

Ils ne fe fe de la manier ils les emma lancent avec qu'ils manie ton.

\* Les Peu & font fort cordes dont ne sçai; ils s' comme autre doit Restaires du Cirque.

† Eregier - Rela

AMERIQUAINS.

Leurs cuirasses étoient aussi un tissu de bois, ou de pettites baguettes de jong coupées par longueur proportionnées, serrées fortement l'une contre l'autre, tissues & enlacées fort proprement avec de petites cordes faites de peau de Biche ou de Chevreiil. Ils avoient des cuissards & des brassardes de la même matière. Ces cuirasses étoient à l'épreuve, des fléches armées d'os ou de pierre; mais elles ne l'eussent pas été de celles qui sont garnies de fer. Je ne sçache pas qu'elles fussent en usage en Amérique ailleurs que dans la Septentrionale.

Depuis que les Européens ont commercé avec les Sauvages, des fusils, de la poudre, & des balles, ceux qui font à portée d'en avoir, ont presque abandonné leurs autres armes » fur-tout les défensives, qui n'étant pas capables de les garantir d'une balle de mousquet » ne sont plus propres qu'à les embarrasser au lieu de les servir. Les Peuples les plus reculés, & qui sont affez heureux pour ne pas nous connoître, en usent peut-être encore.

Ils ne se servent pas voluntiers de nos épées. de la maniere dont nous nous en servons; mais ils les emmanchent au bout des bâtons qu'ils lancent avec roideur comme des Javelots, ou qu'ils manient en guise de pique ou d'esponton.

† Les Peuples du Chili ont des frondes & sont fort adroits à la Chasse à lancer des cordes dont ils embarrassent les animaux, je: ne sçai: 'ils s'en servoient dans les batailles ... comme autrefois les Gladiateurs, qu'on apelloit Restiaires, s'en servoient dans les combats du Cirque.

**fcavoit** la prélot, le lier, la

re rouur, oc rés de de roe quels y ap--forte. & tailve plus araibes noindre ui-dire entrio--notion ur carrt d'une ples au s dans

ent lieu e d'arla lon-& dearrondi ng. On figures

dont en

d'écorux paiau fort eurs &

<sup>†</sup> Erecier - Relation die Popage à la Mer du Sud, p. 180

180 MOFURS DES SAUVAGES

6 Thever parle aussi d'une autre sorte d'arme, dont usent les Paragons, ou les Géans voisins des Terres Australes, & fituez dans une Isle à l'extrémité de l'Amérique. Ce sont, ditil, » de certains boulers gros & pesans, qui font pris d'une mine fort claire : & sont des » boulets tous ronds, lesquels 11s accourrent » tout ainsi qu'on fait par decà des plombées, » avec une corde faire de nerfs de bête. Cette so forte d'armes est celle qu'ils ne laissent jamais, soit qu'ils aillent à la Chaffe ou à la » Guerre, d'autant qu'ils en sont si bons maî-» tres, que de la longueur de leur corde, ils » ne faudroient arteindre ce à quoi ils visent. me Encore les jettent-ils sans qu'ils soient atm tachés, & lors à trente-cinq ou quarante a pas, ils ne se soucient guéres de frapper là » où ils auront pris leur visée, & la bête sera bien de grande vie, & aura les os bien durs, » si cette grosse boule ne les lui amollit & se casse tout à net : & l'aïant tuée la portent • fur leurs épaules en leurs Cabanes. Il vauso droit autant être atteint d'une balle de » plomb d'harquebuze.

On doit mettre au nombre des armes l'étendart que les Guerriers portent pour se reconnoître. C'est une écorce en rond, où sont peintes les armoiries de la Nation, ou quelque autre signe distinctif, attaché au bout d'une longue perche comme les autres éten-

darts, dont on use dans nos Armées.

## Leurs Voyages.

J'ai eu un plaisir singulier à lire le Poëme d'Apollonius de Rhodes sur l'expédition des Argonautes, à cause de la ressemblance par-

f Theves Cofmog, Uni. Liv, az. ch, z. F. 905. C. 2.

faite que j l'Ouvrage, tiquité, & dans leurs militaires. I lux, Zethés & tous ces rendus imm l'encens ave representez miférables ! de mes yeu; Toison d'O fait bien rab de leur glon grands Rois monde, qu' avoir été cor

cre une pier de racine de l le seul sert de tent fur leurs bie, pendan n'a rien qui l tout au plus lui-même, q ce dans les b main, quis'd un aviron d'u le fien; qui to pour cabaner étoile, sur un elt un Sauvag rien, au-deffu

La fameus

\* Apoll. Rb. Lil.

paraifon plus

AMERIQUAINS. faite que je trouve dans toute la suite de orte d'arl'Ouvrage, entre ces Héros fameux de l'Antiquité, & les Barbares du tems présent dans leurs voyages & dans leurs entreprises militaires. Hercule & Jafon, Castor & Pollux, Zethes & Calais, Orphee & Mopfus, & tous ces autres demi. Dieux qui se sont rendus immortels, & à qui on a donné de l'encens avec trop de facilité, sont si bien representez par une troupe de gueux & de misérables Sauvages, qu'il me semble voir de mes yeux ces célébres Conquérans de la Toison d'Or, mais cette ressemblance me fait bien rabattre de l'idée que j'avois conçue de leur gloire, & j'ai honte pour les plus grands Rois, & les plus grands Princes du monde, qu'ils se soient crus honorez de leur avoir été comparez. La fameuse Navire Argo, qui a pour an-

cre une pierre \* attachée à une corde faite de racine de laurier; à qui le poids d'Hercule seul sert de lest : que les Argonautes, portent sur leurs épaules dans les fables de Lybie, pendant douze jours & douze nuits, n'a rien qui la distingue d'une pyrogue, ou tout au plus d'une Chaloupe. Cet Hercule lui-même, qui choisit avec les autres sa place dans les bancs, & prend une Rame à la main, qui s'enfonce dans les bois pour faire un aviron d'un petit sapin après avoir rompu le sien; qui toutes les fois qu'on prend terre pour cabaner, couche sur le rivage à la belle étoile, sur un lit de feüilles ou de branches, est un Sauvage dans toutes les formes, & n'a rien au-deflus. Je pourrois pouffer la comparaifon plus loin; mais elle fera affez fen-

es Géans dans une onr, ditins, qui font des coûtrent mbées, e. Cette sent jaou à la ns maîorde, ils s visent. ient at-

mollit & portent Il vauballe de

uarante

apper là

ête fera

en durs,

mes l'eir fe reoù font u quelau bout es éten-

Poëme ion des ce par-

<sup>\*</sup> Apoll. Rb. Lib. 1. v. 955. & 2, v, 166. Paem Lib. 24 v. 533. Idem Lib. 4. v. 1384.

182 MOEURS DES SAUVAGES fible par l'application du détail que je vas La manière d'faire, à quiconque voudra le confronter a- distribution de

faire, à quiconque voudra le confronter avec le Poème.

La plûpart des voyages des Sauvages se
font par eau, à cause de la commodité des
Lacs & des Rivières, qui coupent tellement
l'une & l'autre Amérique, qu'il n'est presque point d'endroit où les eaux ne se distribuent. Les sleuves de l'Europe sont des russ
feaux en comparatson de ceux de ce nouveau
Monde. Dans l'Amérique Méridionale, le
stemps du I
vière de la Plata, sont de véritables mers par
leur prodigieuse largeur & l'étenduë de leur
couts. Dans la Septentrionale, il y a des
l'acs d'eau douce, qui ont flux & restux, &
dont quelques-uns ont plus de cinq cens
lieues de tour. Presque tous ces Lacs communiquent ensemble, & quand on est arrivé
à la hauteur des terres, en remontant le
grand fleuve S. Laurent, on trouve de belles
Rivières qui coulent dans le Mississipi, le
quel courant presque toûjours Nord & Sud,
semble partager l'Amérique Septentrionale
en deux parties égales, pour recevoir dans
la suire,
sentente de lieur s'y
rendent de ses deux bords, & dont il va
alleurs nèces
porter le tribut à la Mer, en se dégorgean
it qu'ils n'est qu'ils n'est qu'ils n'eu
en de s'intribution de
fur, a rendu la
fur, a dans le Golphe du Mexique.

La situation des Iroquois est encore plus l'envie de s' avantageuse que celle des autres Peuples de imassent mieu la Partie Orientale; car ayant d'un côté que de prendre flenve St Laurent dans leur voifinage au faour pourvoir à meux sault de Niagara, & de l'autre l'Ohio. Quoique l'on ou la belle Rivière qui tombe dans le Missiens, ou aux E sippi, ils sont à la portée d'aller par-tout apiers Auteurs d'Levant, & au Couchant, en suivant le couron peut dire de ces deux Riviéres.

AM

ince distincte

é à peu prés le

AMERIQUAINS. e je vas La manière dont la terre est coupée pour la

S

La manière dont la terre est coupée pour la distribution des eaux, qui doivent la fertilique, a rendu la Navigation nécessaire presque usses se dité des et, a rendu la Navigation nécessaire presque usses se dité des et, qui a été porté dans les derniers temps à me se present ant plusieurs siècles à de bien petits commencemens; & quoique l'Arche dont Dieus nême avoit donné les proportions, & qui devoit avoir une capacité bien ample, eu éste temps du Déluge donner des idées pour aconstruction des Vaisseaux, d'une figure differente à la vérité, mais d'un très grand port; if aut avoiter néanmoins, que long-temps nême après le Déluge, non seulement riens les arrivé les vrai que le monde n'étant plus menace des belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site de belles en malheur aussi grand que celui qui le site des coir dans la suite, les hommes surent rebutez den dans la suite, les hommes surent rebutez den dans la suite, les hommes surent rebutez de lui qui avoit été le fruit d'un travail de pluser qui s'y contit d'un travail de pluser meces s'y commettre, ou bien qu'ils n'ense de la vaste étendue des Mers, core plus l'envie de s'y commettre, ou bien qu'ils n'envie de s'y commettre des la vaste étendue des Mers, core plus t'envie de s'y commettre des la vaste étendue des Mers, core plus t'envie de s'y commettre des la vaste étendue des M onter a- distribution des eaux, qui doivent la fertili-

nce distincte de la vaste étendue des Mers, core plux l'envie de s'y commettre, ou bien qu'ils euples de imassent mieux s'y exposer avec témérité, n côté que de prendre trop de peine & de fatigue, ge au facur pourvoir à leur plus grande sûreté.

l'Ohio Quoique l'on fasse l'honneur aux Phæni-le Missiens, ou aux Egyptiens, d'avoir été les prer-tout apiers Auteurs de la Navigation, je crois que t le couron peut dire que les commencemens ont té à peu prés les mêmes par-tout où il y a eu

184 MOEURS DES SAUVAGES des hommes, & que ces commencemens n'é. toient pas bien considérables. Il est même trèsvrai-semblable, qu'avant que les Phœniciens eussent enchéri sur les autres en cette matière, les habitans des Isles de la Mer Egée, & des côtes maritimes du Péloponnese, avoient commence à y perfectionner plusieurs choses. L'Isse de Crète étoit célébre avant le grand commerce de Tyr & de Sydon. Jupiter avoit enlevé Europe fille d'Agenor, & ses enfans avoient eu long-temps l'Empire de la Méditerranée \*. Minos avoit fait même des conquêtes & des établissemens dans la Phœnicie. † Dédale & Icare du tems de Minos avoient inventé les Voiles & les Mâts. Jason, selon quelques uns, fut le premier qui trouva la fabrique des Bâcimens longs, au lieu qu'ils étoient auparavant d'une figure ronde, coinme certains petits bâteaux dont on se sent encore sur l'Euphrate & sur le Tigre. Hero. dote decrit ces bâteaux ronds dont il parle, avec lesquels on descendoit l'Euphrate.

Mais sans remonter à des temps si obscurs, il est certain que pendant long-temps on ne s'est servi dans les trois parties du monde connu, que de ceux dont on se sert encore aujourd'hui en Amérique, c'est-à-dire, de &c. Les autres

Pyrogues & de Canots.

\* Selon Thucydide Liv. 2. p. 4. Minos cft le plus ancien que l'on connoisse, qui ait mis une Flotte en Mer Eulebe dans sa Chronique sus l'autorité de Castor de Rhodes, nomme les Peuples qui ont eu successivement l'Empire de la Mer. Les Lydiens, les Pétasgiens, les Thractens, les Rhodiens, les Cypriors, les Phoeniciens, les Egyptiens, les Milésiens, les Cariens, les Lesbiens & les Phocéens. Il pouvoit commencer par les Cretois.

† Vide Lil. Greg. Gyrald. de Navigiis , Urc.

# Herodot, Lib. 1. 11, 194.

Les Pyrog iourd'hui des gile \* a crû mencé, ainfi

Tune Alnos

On yemplo Les Egyptien faisoient de feaux, dont p lin + & Pline hauteur & d'i

Les Canots saits de brai peaux. § Tels des Peuples d céan; des Her phe Adriatiqu & fur l'Euphr corce, comme fieurs Peuples crit magnifiqu teaux dans les

Primum cana Texitur in pr Vectoris patte

Virgil Georg. & Diedor. Sic. L ib. Z. cap. 2, 4

## Les Pyrogues.

Les Pyrogues étoient, & sont encore aujourd'hui des arbres creusez, par lesquels Virgile \* a crû que la Navigation avoit commencé, ainsi qu'il l'exprime par ce vers.

Tunc Alnos primum fluvii sensere cavatas.

On y employoit toutes fortes de bois légers. Les Egyptiens, les Arabes & les Indiens en faisoient de jonc, c'est-à-dire, de ces Roseaux, dont parlent Diodore de Sicile \$, Soin † & Pline , & qui deviennent d'une hauteur & d'une grosseur si prodigieuse.

#### Canotie

Les Canots étoient de deux sortes, les uns nt il par- faits de branchages d'osser, & couverts de peaux. § Tels étoient ceux des Lusitaniens, & obscurs, des Peuples de la Grande Bretagne sur l'Opps on ne céan; des Henétes ou Vénitiens dans le Golmonde phe Adriatique as des Assyriens sur le Tigre dire, de &c. Les autres étoient faits de papier ou d'écorce, comme ceux des Egyptiens, & de plusieurs Peuples de leur voisinage. Lucain a décrit magnifiquement ces sortes de petits bateaux dans les vers suivans.

> Primum cana falix , madefacto vimine parvam Texitur in pupim , casoque induta juvenco, Vectoris patiens tumidum superenatat amnema

eu qu'ils de, comn se sert phrate.

GES

mens n'é. ême trés

ceniciens matiere,

e, & des

avoient

rs choses.

le grand ter avoit

es enfans la Médi-

des con-

hænicie.

savoient

on, felon

rrouva la

plus ancien Mer Eule le Rhodes, mpire de a , les Rhoe ns, les Mi-Il pouvoit

Virgil Georg. 1. v. 136. & Diodor. Sic. Lib. 2. p. 74. + Solinus , cap. 65. 9 2114 lib. Z. cap. 2, a Straba Lib. 1. 2. 10%.

Sic venetus stagnante pado, fusoque Britannus Navigat Oceano. Sic cum tenet omnia Nitus Conseritur Bibula Memphitis Cymba Papyro \*.

Les Auteurs donnent à ces Bâteaux les épithetes de Suites & de Plicatiles, parce qu'il falloit les coudre à cause de la matière dont ils étoient, & qu'il y en avoit qui se plicient facilement, de manière qu'on pouvoit aisé, ment les porter. Les Ethiopiens, selon le témoignage de Pline, en avoient de cette est pèce, qu'ils plicient commé le reste de leur bagage, & qu'ils portoient lorsqu'ils étoient arrivez aux cataractes du Nil.

#### Canois de Peaux.

Les Eskimaux & quelques autres Peuples du Nord, nous ont conservé le modèle & la forme de ces Canots de peaux dans ceux dont ils font usage, lesquels sont aussi de deux es pèces. Les premiers ne sont que pour une personne seule. Ils sont de la longueur depuis douze jusqu'à quinze & seize pieds, tout plats & de la forme d'une navette de Tisserand. Le dessus est tout couvert de peaux comme le desfous, & n'a qu'une ouverture au milieu dans laquelle l'homme passe à mi-corps pour se mettre sur son seant. Il ferme cette ouverture comme une bourse, & la ferre contre son corps comme une ceinture, & quand i a ajusté tout autour les bords d'une casaque qui ne lui laisse que le visage à découvert,

<sup>\*</sup> Lucan. Lib. 4.
† Plinius Lib. 5. cap. 9. Navis Plicatilis, quæ facta ex co
rio complicata, circumfertur ad trajiciendos amnes.

Idem Lib. 10. cap. 29. Ibi Arhiophica conveniunt movers a samque eas plicatiles humeris transferunt, quotiess apparaches ventum effe

GES Britannus Nitus Papyro \*.

ix les épiarce qu'il tiére dont e plioient voit aifé. con le técette efte de leur ls étoient

s Peuples
déle & la
ceux dont
deux efcour une
ur depuis
out plats.
Ifferand,
x comme
u milieu,
orps pour
te ouverre contre
quand i
cafaque

facta ex co nunes. veniunt na guotics a

uvert,







28.

AM Canot & le Car ne seule pièce, scauroit entrer. ion double, qu lette par les de côtez avec tan ude, que le C & disputer ave avelot attaché ongue corde, qu'ils mangent hendent point fe font même u canot, & de fai fois de suite, il prendre de long vû qu'ils puisse leur manquera

paire, le Gabar bien emmortois couvre ensuite de Chien de M premières. Ils so Pyrogues, & bixante personn les conduit à la peut servir, ils

Leurs autres (

de cuir.

Les Indiens d le Batteau de cu dont le Pere Fe lonné la figure c

Frezier , Foyage a

AMERIQUAINS. Canot & le Canoreur ne paroissent faire qu'une seule pièce, & pas une goute d'eau n'y cauroit entrer. Ils gouvernent avec un aviion double, qui est terminé en forme de palette par les deux bouts. Ils nagent des deux côtez avec tant de dextérité & de promptiude, que le Canot semble glisser sur l'eau. à disputer avec le vent pour la legéreté. Un avelor attaché aux côtez du Canot par une longue corde, leur fert à darder le poisson qu'ils mangent crû, & comme ils n'aprébendent point que l'eau les domine; qu'ils font même un plaisir de faire tourner leur canot, & de faire le mouliner deux ou trois fois de suite, il semble qu'ils peuvent entreprendre de longs voyages sans crainte, pourvû qu'ils puissent se flâter que le poisson ne leur manquera pas.

Leurs autres Canots sont de la forme ordimaire, le Gabarit en est de bois, & de pièces bien emmortoisées & liées ensemble, qu'on couvre ensuite d'un bout à l'autre de peaux de Chien de Mer, bien cousuës comme les premières. Ils sont de la longueur des grandes lyrogues, & peuvent porter cinquante & bixante personnes. Dans le temps calme on es conduit à la rame: mais lorsque le vent peut servir, ils attachent au Mât des voiles

de cuar.

### Balzes.

Les Indiens du Pérou ont une autre sorte le Batteau de cuir fort singulier apellé Balze, dont le Pere Feüillée & M. Frézier nos ont sonné la figure dans leurs Voyages de la Mer

<sup>&</sup>quot; Frezier , Voyage de la Mer du Sud. p. 1094

188 MOEURS DES SAUVAGES du Sud. † Il consiste en deux espèces de Vais es passages de seaux taillés de la forme d'un Canot, & fait tand port, & de peau x de Loup Marin bien coussies & bien sur les quelles fermées en tout sens, à l'épreuve de l'eau. On juintaux & de remplit de vent ces Vaissaux par le moien le parler des Edun tuyau à chacun dont on bouche soigneu, lon stuée dan sement l'orisse après les avoir enssés comme té de Latique un ballon. On les assurers, de manière cependant l'eau par le que le devant soit plus approché que le der. Mais la figuratiére, par le moien d'un chassis de bois composé de barres de la largeur de deux pouces, la la la la la la la le le cordes de bayaux. Les barres du chassis sont juien ont par tellement disposées que la plus longue va de l'y qu'à la voir poupe à proüe & sert de quille; les autres s'ément imaginais cartent bas-bord à stri bord, c'est-à-dite d'un les Celtibéris saux quatre. On étend sur ce chassis une passe moit de les extres mités aux quatre coins du chassis. Ceux qui ayant obligée doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens du tout se décli doivent naviguer sur ces sortes de bâtimens sur sur se soit sur se sont se sous sur se sous se sous se sous se du Sud. † Il consiste en deux espèces de Vais es passages de peaux avec une alêne ou une arête, & dans inuellement se les trous on passe ou des arêtes, ou des mor-ceaux de bois sur lesquels, de l'un à l'autre, on fait croiser par dessus & par-dessous des gême, par lequ Boyaux mouilles, pour fermer exactement o India Occid. part. 1 Fewilles Journal des observations , & c. some 2. p. 990. 1 Cefar de Bello, Gir

de Vais es passages de l'air. Il se fait des Balzes d'un se, & fait trand port, & M. Frézier assure qu'il y en se & bier sur les quelles on peut charger jusqu'à douze l'eau. On juintaux & demi. Thomas Candiskh a voule moien u parler des Balzes, quand il dit d'une Nales comme se de Laude Méridionale, qu'ils ont une se comme se de Laude Méridionale, qu'ils ont une & on les spèce de Canot de peau, lequel se soutient es en le der. Mais la figure qu'on en a donné dans le Resois com siècil des Voyages aux Indes Occidentales de pouces. Theodore de Bry & de ses héritiers, est fort avec des différente de celle qu'en ont donné les autres assis sont mi en ont parlé & de ce qu'elle doit être, il que va de ly qu'à la voir pour juger qu'elle est entière utres s'é nent imaginaire.

ditte d'un Les Celtibériens Espagnols usaient de sempassis une blables Bâteaux au temps de Jules Cesar, se autres insi qu'il le rapporte lui-même dans ses es extre-commentaires. † La nécessité de ses affaires deux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui ayant obligé de passer d'Italiel en Espagne, satimens su tout se déclaroit en faveur de Pompée, aux qui avoit jettés sur ces Rivières, & lui ôtémplacer ent parlà tous les moïens de la faire subsister, ours sur l'Infanterie legére des Lustraniens, & celle isfice des de la Celtibérie qui connoissoit parfaitement ous les secures s'et en connoissoit parfaitement ous s'et au de les s'et et accoutumée de traverser les detre detr GBS AMERIQUAINS. de Vail es passages de l'air. Il se fait des Balzes d'un

ousser, e pais, & étoit accoutumée de traverser les udre les sleuves sur des Peaux de Bous enstées qu'ils por-es deux vient tosijours à la Guerre; hacelloient con-& dans inuellement ses Troupes, & ne laissoient es mor-scatter impunément aucun de ses soldats. autre, Dans cette extrémité, il s'avisa d'un strata-ous des sême, par sequel il trompa l'attente de ses tement . India Ocid. part. 8.

† Cefar de Belle, Civ. Lib, t. \$ 590.

190 MOEURS DES SAUVAGES

ennemis, qui s'en promettoient déja une n'donnent dix, défaite bien entière. Il fit construire par ses ile étoit presqui soldats des Canots, dont il avoit appris & la m'on en faisoit a forme & l'usage dans son expédition des Isles moit des feitilles petits bâteaux, étoient d'un bois fort léger, la bois pour se che le reste d'osser couvert de cuir. Son projet plaiter; des toir réissit, ainsi qu'il l'avoit imaginé, & il se insoit des bâteautira par-là d'un des plus grands dangers, où les voiles, des usil se soit partier samais rrouvé.

tira par-là d'un des plus grands dangers, où les voiles, des ufi il se soit peut-être jamais trouvé

On traverse encore aujourd'hui le Tigre & culiers pour les I l'Euphrate,\* selon le témoignage du P. Avril, suliere à l'Egy sur une machine composée de plusseurs peaux virie, sur le bord de Bouc enstées, qu'on joint des quatre côtes e Crète, & mêm par autant de perches qu'on lie étroitement pparence que ce ensemble, & qu'on couvre ensuite de plus éce différente. sieurs branches d'arbre qu'on a soin de mettre rique on fait de semblables radeaux pour la virie qu'une traversée des Fleuves & des Rivières; mais suilles, si ce n'e au lieu de peaux de Bouc, on se sert de cours que l'eau n'y puisse pas entrer. que l'eau n'y puisse pas entrer.

### Canots d'Ecorce.

Les Canots d'Ecorce que font les Sauvages inig tum, Thyrsi moins Septentrionaux, répondent à ceux que les Egyptiens faisoient de Papier. Le Papier est une plante qui croît sur les bords du avigna texunt : & è lui Nil, & qui pousse quantité de tiges triangum, et am stragulam a laires, hautes de six ou sept coudées tout au plus, quoique Théophraste & Pline § lui sous quem odora plus, quoique Théophraste & Pline § lui sous quem odora plus, quoique Théophraste & Pline § lui sous quem odora quem odora que modera quem odora que modera que

\*P. Avril , Voyage d'Oriene , Liv. 1. p. 36.

AME

oir comment o

z stagnant, duo cubit nch ali, radicis obliqu cem non amplius cu ebus, nundûm Sparco afcens circ Babylone sum habere Chartæ. S

Acofta , Hift Nat, de Ind. Lib. 1. c. 18.

Theoph. Hift. Plant. Lib. 4.c. 9.

Plinius, Lib. 13. cap. 12. Papyrum ergo nascitus in Partier que Pline dit qu'or que fine dit qu'or que pline dit qu'or qu'or qu'or qu'or qu'or que pline dit qu'or qu'or

AMERIQUAINS. a une n donnent dix, & même au-destus de dix : a une modificit dix, & meme au-defius de dix soar ses lle étoit presque universelle pour l'usage s & la mon en faisoit anciennement; on s'en nour-es Isles issoit ; elle entroit dans la Médecine; on en de ces roit des feuilles pour écrire; elle fournissoit léger, lu bois pour se chausser; des chandelles pour projet clairer; des toiles pour s'habiller; on en et le insoit des bâteaux, des mâts, des cordes, ets, où les voiles, des ustanciles de ménage, de nates, où es voiles, des ustanciles de ménage, de nates, des couronnes pour les Dieux, \* & des agre & buliers pour les Prêtres. Elle n'étoit pas par-deux prie, fur le bords de l'Euphrate, † dans l'Isle peaux prie, fur le bords de l'Euphrate, † dans l'Isle e côtés, e Créte, & même en Italie. Il y a cependant ement pparence que cette derniére étoit d'une este plusée différente.

J'ai bien de la peine à comprendre, comment une Plante qui ne porte point de fruit, our la vi n'a qu'une tige affez mince, point de mais étilles, si ce n'est un bouquet qui vient à la cours une de la tige, pouvoit servir à tant d'usas, asin es si différens. Je ne puis sur-tout conce-

s, afin les si différens. Je ne puis sur-tout conceoir, comment on en pouvoit faire des bat-

astagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitura uch ali, radicis obliquæ crassitudine, triangulis lateribus, tem non amplitis cubitorum longitudine in gracilitatem tem non amplius cubitorum longitudine in giacilitatem ivages aftig tum. Thyrif modo cacumen includens femine nulla ceux tufu ejus alio, quam floris ad Deos coronandos. Radicius incolæ pro ligno utuntur: nec ignis tantum gratia, ed dalia quoque utenfilia vaforum. Ex ipfo quidam Papyre da duigia texunt: & è libro vela, tegetesque necnon & vestiangum, et:am stragulam ac funes. Mandunt quoque crudum, etcam stragulam ac funes. Mandunt quoque crudum, etcam stragulam ac funes. Mandunt quoque crudum, prà circa quem odoratus ille calamus lacum. Neque alias shus autodim Sparro communicato. Nuner & in ravalinas chus. Sparro communicato. ebus, nundum Sparto communicato. Nuper & in Euphrace alcens circ Babylonem Papyrum intellectum est euridem sum habere Chartæ. Similia his Theophrastes loco cit.

r in Partier que Pline dit qu'on faisoit pour les Dieux. il evage ; de Italica Pappro, Strabo, Lib. 5, & Martialis, Lib. 8.

191 MOEURS DES SAUVAGES teaux & des voiles. Hérodote semble dire. qu'on n'employoit à cet usage que le somme de la tige, § & Théophraste assure qu'on les faisoit de la tige même. On ne pouvoit tires de la tige des écorces assez épaisses pour faire le corps du bâtiment ; encore moins, ce semble, du sommet, qui se sépare en seuilles, ou en lames fines, comme le papier de la Chine, & qui par consequent n'ont poin assez de corps pour faire des voiles, ou l'en veloppe d'un bâtiment, lequel devoit êm affez solide pour porter des hommes & de charges assez pésantes. Il falloit donc, àc que j'imagine, qu'on en fit un tissu natté de bien pres, comme sont encore certains petit bâtimens, dont les Abyssins se servent de no jours pour naviguer sur le Nil.

Je crois aussi que les termes Papyros, Biblos Charta, Liber, lesquels sont synonimes, e toient des noms génériques, qui s'appli quoient universellement à tous les arbres de l'écorce desquels on se servoit pour écrite \* Pline nous apprend qu'on écrivit d'abord sur les feuilles de Palme, & c'est peut-être quoi † Virgile fait allusion en parlant de la Sibylle, laquelle écrivoit ses Oracles sur de feuilles. Pline ajoûte qu'on se servit ensuit de l'écorce de certains arbres. \*\* Saint Isidor de Séville, survant l'opinion des Critique les plus exacts, donne cette définition du Pa pier, ou du Livre, (car c'est la même chose. ) » Le Livre est la Tunique intérieure de » l'écorce, qui est la plus voisine du corps ligneux

9 Herod. Lib. 2. n. 98.

ligneux, fur Liber est interior in qua Antiqui

Ces noms g ler, peuvent Bouleau. De s faire des feüil vi moi-mêm plus épassse p les, & des te gommeuse, o pêcher au st chez soi dans tymologie du wvp, le feu, o plus facileme

P

Les Caraïbo dionaux, qui se servent de l porter jusqu'à rehaussent par fur les bords fonds de la Py pour ranger le plus facileme ecorces; mais ou de l'Amérie lent rien pour cause de la mi ractes, où leur les manier, les les. On en a c environs des grand service bord de Rivie

Tome III.

J Theoph: lac : cit.

Plinius, Lib. 13 cap. 11.

<sup>#</sup> Ifidor, Lib. 6. cap. 12.

AMERIQUATNS. ligneux, sur laquelle les Anciens écrivoient. fommet Liber ef interior Tunica corticis, qua ligno coharet,

in qua Antiqui feribebant.

ES

ble dite.

qu'on les

Oit tirer

our faire

ce sem-

feuilles!

er de la

nt poin

ou l'en

voit être

es & del

nc, àc

natté de

ins petit

nt de no

s Biblos

imes, e s'appli

arbres

ir écrite

d'abord

ut-être

int de la

s fur de

t enfuit

rt Isidore

Critiques

n du Pa

me cho-

cieure de

lu corps

igneux

Ces noms génériques, dont je viens de parler, peuvent parfaitement bien convenir au Bouleau. De son écorce la plus mince on peut faire des feuilles à écrire, & je m'en suis servi moi-même quelquefois. On se sert de la plus épaisse pour faire des canots, des voiles, & des tentes; & comme elle est assez gommeuse, on en fait aussi des Torches pour pêcher au flambeau, ou pour se conduire chez soi dans des nuits fort obscures. Si l'étymologie du mot Papyros vient du mot grec πυρ, le feu, ce nom lui conviendroit encore plus facilement.

## Pyrogues des Caraïbes.

Les Caraïbes & les autres Sauvages Méridionaux, qui habitent sur les bords de la Mer, se servent de longues Pyrogues, qui peuvent porter jusqu'à soixante personnes, & ils les rehaussent par des planches qu'ils attachent sur les bords au corps de l'arbre, qui fait le fonds de la Pyrogue. Elles sont assez bonnes pour ranger les Côtes de l'Ocean, & résistent plus facilement à la vague que de simples écorces; mais dans les Rivières de Canada, ou de l'Amérique Méridionale, elles ne valent rien pour les voyages de longs cours, à cause de la multitude des saults & des cataractes, où leur pésanteur, & la difficulté de les manier, les rendroient absolument inutiles. On en a cependant toujours quantité aux environs des Villages, où elles sont d'un grand service pour faire les traversées d'un bord de Rivière à l'autre, ou pour y char-

Tome III.

royer le bois de chauffage, & les autres provisions des champs, lorsqu'on peut les y con-

duire par eau.

Les Canots d'Ecorce au contraire sont tréscommodes pour les grands voyages, & les seuls dont on puisse se feuls dont on puisse se servir, parce que leur legéreté fait qu'on peut les gouverner avec plus de facilité dans les rapides, & qu'il est plus aisé de les voiturer dans les lieux de portage.

### Canois d'Ecorce de Bouleau.

Les Canots d'Ecorce de Bouleau sont le Chef-d'œuvre de l'art des Sauvages. Rien n'est plus joli & plus admirable que ces machines fragiles, avec quoi cependant on porte des poids immenses, & l'on va par-tout avec beaucoup de rapidité. Il y en a de différentes grandeurs, de 1. de 4. jusqu'à 10. places distinguées par des barres de traverse. Chaque place doit contenir aisément deux nageurs, excepté les extrêmes qui n'en peuvent contenir qu'un. Le fonds du Canot est d'une ou de deux pièces d'écorce, ausquelles on en coût d'autres avec de la racine, qu'on gomme en dedans & dehors, de manière qu'ils paroissent être d'une seule pièce. Comme l'écorce, qui en fait le fonds, n'a guéres au-delà de l'épaisseur d'un ou de deux écus, on la fortifie en dedans par des clisses de bois de Cédre extrêmement minces, qui sont posées de long, & par des varangues ou des courbes du même bois, mais beaucoup plus épaisses, rangées prés à près dans le sens de la courbure du Canot d'un bout à l'autre. Outre cela, tout le long des bords, regnent deux Précintes ou Maîtres, dans lesquels sont

enchâsses arrêtent, & se, lesquel de l'Ouvra ni proite. I sont entié. n'y attache qui est à l'u ron, ou av ler l'eau es sont fort lé rable qui e cinq pieds te un & des

geur.

Si ces peti ausii leur in grande pré affez contra foûtenir l'e d'aller. Ils peu qu'ils pierres, il s' tre,& gâte l qu'on porte jour, ou il i faille gomn bout\_dans mais il est n rapides. C' de n'y pouv de ne pouv les vents mo de périr. La raison trés-c prennent gi temps; ils r qu'ils peuve res pro-

ont tréss, & les que leur ner avec qu'il est lieux de

font le . Rien ces maon porpar-tout le diffé-Io. plaraverfe. nt deux en peuanot est squelles. , qu'on manière e. Com. guéres x écus, de bois font poou des up plus fens de l'autre. regnent els font

AMERIQUAINS.

enchasses les pointes des varangues qu'ils arrêtent, & où sont liées les barres de traverse, lesquelles servent à affermir tout le corps de l'Ouvrage. On n'y distingue ni poupe, ni proite. Les deux extrémités, ou pinces, sont entiérement semblables, parce qu'on n'y attache point de gouvernail, & que celui qui est à l'un des bouts, gouverne avec l'aviron, ou avec la perche quand il faut resouler l'eau en piquant de sonds. Les avirons sont fort légers, quoique faits d'un bois d'Erable qui est assez dur. Ils n'ont guéres que cinq pieds de long, dont la pêle en emporte un & demi sur cinq ou six pouces de lar-

geur.

Si ces petits bâtimens sont commodes, ils ont aussi leur incommodité; car il faut user d'une grande précaution en y entrant, & s'y tenir assez contraint pour ne pas tournes & pour foutenir l'erre du Canot, lorsqu'il ellen train d'aller. Ils sont d'ailleurs trés-fragiles. Pour peu qu'ils touchent sur le sable ou sur les pierres, il s'y fait des crevasses par où l'eau entre,& gâte les marchandises, ou les provisions qu'on porte; de sorte qu'il ne passe guéres de jour, où il ne se trouve quelque endroit qu'il faille gommer. On y peut nager affis ou debout dans les eaux douces & tranquilles; mais il est mieux de nager à genoux dans les rapides. C'est encore une autre incommodité de n'y pouvoir porter beaucoup de voile, & de ne pouvoir se servir de la voile que dans les vents modérés, sans s'exposer aux risques de périr. La traversée des lacs est pour cette raison trés-difficile; les plus sages ne l'entreprennent guéres sans avoir bien consulté le temps; ils rangent avec cela les terres autant qu'ils peuvent, ou coupent de Cap en Cap.

Iz

195 MOEURS DES SAUVAGES

& tâchent de gagner d'Isle en Isle. Toutes les fois qu'on entre, ou qu'on sort du Canot, il faut être pieds-nuds; & lorsqu'on met pied à terre, il faut décharger le Canor, le tirer hors de l'eau, & le mettre à l'abry sur le sable, ou sur la vase, de peur que le vent ne le brise. Quand il s'y fait des crevasses, il faut les gommer, ainsi que je l'ai déja dit, & il faut avoir soin pour cela de la visiter presque à chaque fois. On gomme les Canors d'écorce de Bouleau avec de la gomme d'épinette. ou de quelqu'autre arbre réfineux, dont l'Amérique ne manque point dans sa vaste étendue. Mais pour ce qui est des Canots d'écorce, on les étoupe avec de l'écorce de Péruche brisée, & concassée en filamens, qui en bouchent parfaitement bien les ouvertures.

Les Nations de la Langue Algonquine ne se servent que de Canots d'écorce de Bouleau, & les travaillent. Mais il y a quelque différence des uns aux autres. Ceux des Abénaquis, par exemple, sont moins relevés de bord, moins grands, & plus plats par les deux bouts; de sorte qu'ils sont presque de niveau dans toute leur étendue; parce que ceux-ci voyageant dans de petites Rivières, pourroient être incommodés & brisés par les branches qui débordent, & s'étendent sur l'eau des deux côtés du rivage; au lieu que les Outaouacs, & les Nations d'en haut, ayant à naviguer dans le fleuve Saint-Laurent, où il y a beaucoup de cascades & de chûtes, ou bien dans les Lacs où la lame est roujours fort grosse, doivent avoir des Canots, dont les pinces soient hautes & élevées, afin de briser la vague, & d'être moins exposées à emplir. Il y a dans l'Amerique Méridionale du côté de la Mer de fent sur l'O Ceux-là on relevées po

Les Iroqu d'Ecorce de autres Nati corce d'Or qu'une cam solides que facile d'en le pièce, 8 preté, & coupent cet est nécessai ces, & apr & aux deux bâtons fend de s'ouvrir & les préch Ces branch rangées, que & doit nati à ceux qui chines fur o le font celle bandonnent à la rapidité les cascades res, ou qu'ils crovables, e

Ces Saults

AMERIQUAINS. 197 de la Mer du Sud, des Sauvages qui s'expofent sur l'Ocean avec des Canots d'écorce. Ceux-là ont les pinces encore beaucoup plus relevées pour la même raison.

### Canots d'Ecorce d'Orme.

Les Iroquois ne travaillent point les Canots d'Écorce de Bouleau, mais ils en achétent des autres Nations, ou er font à leur place d'Ecorce d'Orme. Ce .1 ne servent guéres qu'une campagne, & parce qu'ils sont moins solides que les autres, & parce qu'il est plus facile d'en réparer la perte. Ils sont d'une seule pièce, & travaillés avec toute la mal-propreté, & toute la grossiéreté possible. Ils coupent cette écorce aux quatre coins, où il est nécessaire de la replier pour faire les pinces, & après l'avoir cousue dans ces coins, & aux deux bouts qu'ils affermissent avec des bâtons fendus, pour la gêner, & l'empêcherde s'ouvrir, ils font les varangues, les barres & les précintes, de simples branches d'arbre. Ces branches ne sont qu'écôtées, & si mal rangées, que la vue seule en fait mal au cœur, & doit naturellement inspirer de la défiance à ceux qui ont à exposer leur vie dans ces machines sur des Rivières aussi dangereuses que le sont celles de Canada. Cependant ils s'y abandonnent avec une confiance merveilleuse à la rapidité des eaux, dans les faults & dans les cascades, lorsqu'ils descendent les Riviéres, ou qu'ils les refoulent avec des fatigues incroyables, en piquant de fonds avec la perche.

Des Saults & Cascades.

Ces Saults & ces Cascades sont formés par

es les t, il piedà tirer e fane le faut & il

l'Aetencoréruui en

cor-

ette,

lque Abéés de r les e de que res , ar les t fur les les ant à

où il , ou s fort t les

rifer plir. côté

198 MOEURS DES SAUVAGES la hauteur des terres, qui à proportion qu'on remonte vers la source des Fleuves & des Riviéres, vont tonjours en s'élevant. En certains endroits elles s'élevent d'une manière surprenante, comme aux Cataractes du Nil, ou bien à la fameuse chûte de Niagara, qui est d'une prodigieuse hauteur, & où le sleuve Saint-Laurent, lequel a une demi-lieuë de large en ce lieu-là,, tombe à pic comme dans un goulphre avec un bruit effroyable; en d'autres elles s'elevent d'une manière moins fensible comme par degrez, de cinq à six pieds seulement, de distance en distance. Le même fleuve Saint-Laurent peut aussi en être un exemple. Car il court ainsi pendant plus de 40. lieues de faults en faults peu éloignés les uns des autres, & dont quelques-uns ont prés d'une lieue de long, où il roule pat différentes chûtes avec tant de précipitation, qu'une fléche décochée d'une main roide & habile ne part pas avec plus de vîtesse, qu'en a l'eau dans l'impétuosité de ces torrens: & comme dans ces endroits il a peu de profondeur, ses vagues se brisant contre les Rochers répandus dans son lit, causent un mugissement perpétuel, & paroissent toutes changées en écume.

## Portages.

On fait portage à ces Cataractes que leur extrême hauteur rend impratiquables. Il faut même s'y prendre de loin, & fortir du Canal de la Rivière beaucoup au-deffus de la chûte, pour ne pas courir à une perte inévitable. Mais on s'abandonne au fil de l'eau dans les faults qui ont moins d'élévation; toute l'adresse consiste à sçavoir le prendre, à bien

choisir certa nes de Roch chées dont l d'en heurter avec une ext ces, & fai plus de tem

Ceux qui tes de navir qu'on puisse fi dangereux Cependant nadiens, so que j'ai vii moient mie lequel est aire le fault néann lieuë de lon est affez so teurs d'y ve faulté tous

Deux hom
Canots dans
coup de faci
des Catara
foit dans le
tres voyage
Bretelles, o
de bois for
groffe charge
bien on fait
fur les épau
longes faites
en bande, qui

choisir certains passages étroits entre les chaînes de Rochers, & à éviter les pierres détachées dont le fleuve est semé, & dont il suffit d'en heurter une, pour que le Canot porté avec une extrême roideur, soit brisé en piéces, & fasse un naufrage auquel il n'y a

plus de teméde.

qu'on

es Ri-

n cer-

anière I Nil

a, qui fleuve

uë de

e dans

e; en

moins

pieds

même re un

us de

rés les

it pres feren-

u'une

habile

l'eau

mme

r, fes andus

pernecu-

e-leur I faut

Canal

nute,

table. ns les.

e l'a-

bien

Ceux qui ne sont pas accourumes à ces sortes de navigations, frémissent à l'idée seule qu'on puisse se commettre dans des passages si dangereux à la merci d'une simple écorce. Cependant les Sauvages & les François Canadiens, sont si habiles à parer les Roches, que j'ai vû beaucoup de personnes, qui aimoient mieux saulter le Sault-Saint-Louis, lequel est au dessous de nôtre Mission, que de faire le voyage de Montréal à pied. Ce fault néanmoins, quoiqu'il n'ait que demilieuë de long, est un des plus périlleux: & il elt affez souvent arrive à d'excellens Canoteurs d'y venir faire naufrage a après avoir faulté tous les autres.

#### Bretelles.

Deux hommes portent sur leurs épaules les Canots dans les lieux de portage avec beaucoup de facilité jusqu'au-dessus ou au-dessous des Cataractes. Le reste de l'équipage, foit dans les portages, foit dans les autres voyages de Terre, se range sur des Bretelles, qui sont une manière de chassis de bois fort commode pour enlever une grosse charge, & pour la porter aisement ; ou bien on fait des pacquets qu'on laisse pendre sur les épaules, attachés à des colliers, ou longes faites de leur fil de bois blanc, tressé en bande, que les femmes appliquent sur leur

front, & que les hommes font passer sur la postrine & à la naissance des épaules, tout au contraire de ce que rapporte † Hérodote de l'usage des anciens Egyptiens.

#### Traines.

Pendant l'Hyver, & sur les neiges, ils se Ervent de petites traînes, qui sont faites d'ume ou de deux petites planches extrêmement minces qui toutes deux ensemble n'excédent pas de beaucoup la largeur d'un pied, & la longueur de six ou sept. Ces planches sont recourbées en dedans & repliées sur le devant de la hauteur d'un demi pied, pour briser & pour écarter les neiges, qui les empêcheroient, en refoulant, de couler avec facilité. Deux bâtons un peu élevés régnent sur les deux côtés de la traîne dans toute sa longueur & y sont attachés de distance en distance. Ils servent à passer, & à repasser les courroyes, qui affujetissent leur équipage sur la traine. Un Sauvage avec son collier passe sur la poitrine, & enveloppe dans sa couverture, tire après soi sa traîne bien chargée sans beaucoup de difficulté.

### Raquettes.

Dans les neiges où il n'y a point de chemin frayé, ils sont obligés de se servir de Raquettes, sans quoi toutes sortes de voyages, ou pour guerre ou pour chasse, &c. leur seroient absolument impossibles. La forme de ces Raquettes aproche de l'Ellyptique, c'est-à-dire, que l'Ellypse n'est point parfaite, étant plus arrondies sur le devant que par l'autre extré-

I Beredet, Lib, s. n. 640

s r fur la tout au lote de

, ils fe es d'unement cédent l, & la ont tedevant rifer & pêcheacilité. fur les ngueur nce. Ils royes, traîne. la poîe, tire ucoup

hemin aquetes, ou roient es Radire, nt plus extré-



Tom. III. Pag. 199

29.





Tom. III. Pag. 199.



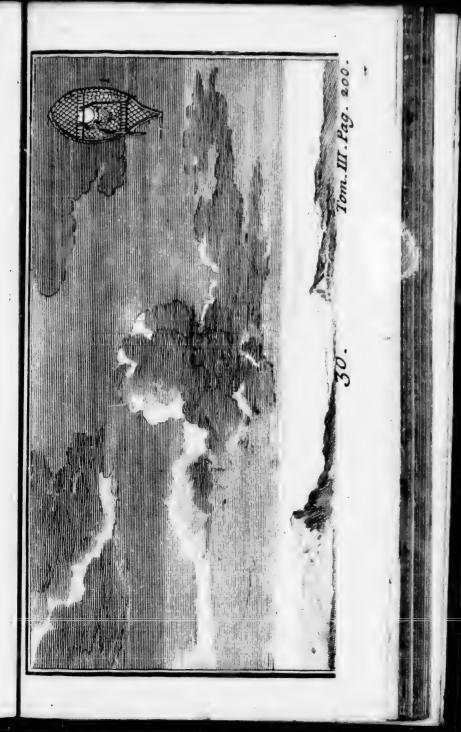





30.

mité, laqu Les plus gi de long, sur qui est d'un sa circonfér jeux de pau cette différe coup plus fe point de l crucs, & c corps de la deux barres compartim large & le p dont l'extré vuide fait e comme la pointe du traverse, q l'arc sont courroves, Raquette. l'autre, con nœud fur l' les repasse d de l'arc ; q au-deffus d coup du pi rose de rub que quoiqu n'est pourt peut quitt main.

C'est enc miers tem l'Amérique transplanté qui habiter

mité, laquelle se termine un peu en pointe. Les plus grandes sont de deux pieds & demi de long, sur un pied & demi de large. Le tour qui est d'un bois durci au feu, est percé dans sa circonférence comme les Raquettes de nos jeux de paulme, à qui elles ressemblent, avec cette différence, que les mailles en sont beaucoup plus serrées, & que les cordes n'en sont point de boyaux, mais de peaux de Cerf crucs, & coupées fort minces. Pour tenir le corps de la Raquette plus stable, on y met deux barres de traverse qui la partagententrois compartimens, dont celui du milieu est le plus large & le plus long. Dans celui-ci vers le côté, dont l'extrémité est arrondie, on pratique un vuide fait en arc, dont la barre de traverse fait comme la corde. C'est-là que doit porter la pointe du pied sans toucher à la barre de traverse, qui le blesseroit. Aux deux bouts de l'arc sont deux petits trous pour passer les courroyes, qui doivent attacher le pied fur la Raquerte. On passe ces courroyes l'une dans l'autre, comme qui commenceroit à faire un nœud sur l'orteil, & aprés les avoir croisées, on les repasse dans la Raquette à la circonférence de l'arc; on les conduit enfuite par derrière au-dessus du talon, d'où on les raméne sur le coup du pied, où on les nouë en faisant une rose de ruban. Cela se fait de telle manière. que quoique le pied soit bien assujetti, il n'est pourtant gêné que sur l'orteil, & qu'on peut quitter la Raquette sans y porter la main.

C'est encore-là un usage singulier des prémiers temps, lequel a passe de l'Asse dans l'Amérique avec les Nations qui s'y sont transplantées. Strabon parlant des Peuples qui habitent cette longue chaîne de monta-

202 MOEURS DES SAUVAGES gnes, laquelle s'étend depuis le pied du Mont-Taurus jusqu'à l'extremité des Monts Riphées, & dont le Caucase est une des plus célébres chez les Auteurs anciens, en raconte ceci de particulier. » \* On ne peut, dir-il, monter sur la croupe de ces montagnes pendant l'Hyver; mais les habitans y vont pendant l'Esté, & attachent à leurs pieds so des souliers pointus faits de peaux de bœuf » crues, & larges comme des Tambours, à 30 cause des neiges & des glaces. Ils se laissent couler ensuite du haut de ces montagnes. » avec tout leur bagage, affis fur une peau. La même chose se pratique dans l'Atroparie, dans la Médie, & sur le Mont Massus. 🗫 qui est en Arménie. Là ils attachent aussi à

reillement que les foldats d'Alexandre le Grand, par le moyen de certains cercles garnis de jonc, passoient sans incommodité sur des neiges, qui en quelques endroits, avoient

» leurs pieds des rotules de bois, terminées

jusqu'à seize pieds de profondeur.

Comme on se sert encore de Raquettes dans la Colchide ou Mingrelie, & dans ces païs dont parle Strabon, il est évident que dans sa description, il n'a voulu exprimer autre chose que des Raquettes par ces souliers de peaux de bœuf, larges comme des Tambours.

Les peintes qu'on met sous les talons & les rotules de bois, qui sont des patins, ou un équivalent que Strabon a voulu décrire, sont nécessaires dans les païs de glaces. & de néges, où l'on est obligé de mettre des poin-

" Strabo , Lib. 11. p. 34%;

tes jusqu'au à glace,

Quant à haut des m un usage qu nis & dans la Ramaffe, avec un pet asseoir le V stilés à cond tout bas fu mains par le me; & av font armés ils veulent, Rien n'est cette manie lieu d'une p le besoin. C fans ne ma tems des né Villages qu

Les Guer petites jour ment les Sa dent ne les perfition naugure du comme les Mopfe: c'e raisonnent cipes, des fes de tout comme il le qu'une bag avoir enten

ainsi que le

profiter.

AMERIQUAINS. 205 tes jusqu'aux fers des chevaux pour les ferrer

à glace.

Quant à la manière de se laisser couler du haut des montagnes, Strabon nous dépeint un usage qui s'observe encore au Mont Cénis & dans les Alpes. C'est ce qu'on apelle la Ramasse, qui est une manière de traineau., avec un petit siège sur le fonds , où l'on fait asseoir le Voyageur. Les habitans du pais stilés à conduire ces sortes de voitures, assistout bas fur le devant, les dirigent avec les mains par le moyen des bras du traîneau même; & avec les pointes dont leurs talons sont armés, ils arrêtent leur course comme ils veulent, lorsqu'elle est trop impétueuse. Rien n'est plus rapide & plus agréable que cette manière de décendre. Les Sauvages au lieu d'une peau, se servent d'une écorce dans le besoin. C'est un divertissement que les enfans ne manquent pas de se donner dans le tems des néges, lorsqu'ils ont autour de leurs Villages quelque éminence dont ils puissent profiter.

Les Guerriers dans leur route marchent à petites journées. Rien ne presse ordinairement les Sauvages, comme aussi aucun accident ne les déconcerte, à moins que leur superstition ne leur sasse de leur entreprise. Ils ont comme les Argonautes leur Orphée & leur Mopse: c'est-à-dire, leurs Jongleurs, qui raisonnent sur tout, tirent, selon leurs principes, des conséquences bonnes ou mauvaisses de tout, & les sont avancer ou reculer, comme il leur plass. Il ne leur faut pour cela qu'une bagatelle, & ils se persuaderoient avoir entendu parler le mât de leur Canot, ainsi que les célébres Conquérans de la Toi-

1 6

Nont-Ri-Is céconte ir-il,

vont pieds bœuf irs, à iffent ignes beau.

ropalafius uffi à inées

t pate le garfur pient

ettes s ces c que imer foue dos

is &c , ou ire, & de oin204 M OEURS DES SAUVAGES fon d'Or, si le Jongleur disoit qu'il a parlé.

### Idée de direction dans leur route.

Ils marchent avec peu de précaution sur leurs Terres, ou en pais non suspect. Tandis que quelques uns condussent les Canots ou traînent les équipages, les autres s'enfoncent dans les bois pour chasser chemin faisant. Ces Chasseurs prennent diverses routes, & s'écartent les uns des autres en suivant divers rhumbs de vent, pour ne pas se rencontrer sur la même proye. Le soit ils se rendent au lieu destiné pour la couchée, & pas un ne s'égare.

Rien n'est plus admirable que l'idée de ces Barbares. C'est une gordire qui semble née avec eux. Un enfant s'oriente naturellement, comme on pourroit le faire avec une boufsole par rapport aux endroits où il a été, ou dont il a entendu parier. Dans les forêts les plus épaisses, & dans les tems les plus sonbees, ils ne perdent point, comme on dit, leur Etoile. Ils vont droit où ils veulent aller, quoi-que dans les pais ampratiquez, & où il n'y a point de route marquée. A leur retour ils ont tout observé, & ils tracent grossièrement sur des écorces, ou sur le sable des Cartes exactes, & ausquelles il ne manque que la distinction des degrez. Ils conservent même de ces sortes de Cartes Géographiques dans leur Tréfor public, pour les consulter dans le besoin.

# Connoissance de l'Aftronomie.

Ils ont quelque connoissance de l'Astronomie, qui sertà regler leur temps, & à diriger leurs courfes teinture de co commencem Lycaon, qui contempler l Mont Caucaí & le troifiéi Montagnes de

Ils compter la façon des N Peuples de l' jours : par les ceux du Solei que toutes l temps, & par dant cette ma née au cours o années, lefque faifons comn en douze mo les Lunes, n qu'ils ne com res. Je crois av tre manière de nes chofes, 8 s'employent i

ftinées à marc feavoir, par c temps qu'un ronne porte, c le jour de fa n ils se servent p disent qu'il a r il recommenc les années hés faisons & surdes saisons sup

Les années

parlé.

n für andis ts ou cent fant. , 80

ivers ntrer nt au n ne

e ces : née ent, ouf-, ou s les onidit

t al-, 82 leur cent

able nanconico-

r les

mo. iger

A MERIQUAINS. leurs courses; & il leur reste encore quelque teinture de cette science, dont on raporte les commencemens à Prométhée, à Atlas, & à Lycaon, qui s'appliquérent les premiers à contempler le cours des Astres, l'un sur le Mont Caucase, le second dans la Mauritanie, & le troisième dans l'Arcadie, ou sur les Montagnes de Thrace.

Ils comptent ordinairement par les nuits à la façon des Numides, & de plufieurs autres Peuples de l'Anriquité, plûrôt que par les jours : par les mois lunaires, plûtôt que par ceux du Soleil, ainsi que le pratiquoient prefque toutes les Nations dans les premiers temps, & particulièrement les Juiss. Cependant cette manière de compter est subordonnée au cours du Soleil, qui sert à régler leurs années, lesquelles sont partagées en quatre faisons comme les nôtres, & sous-divisées en douze mois. La manière de compter par les Lunes, n'est pas même si universelle, qu'ils ne comptent aussi par les années solaires. Je crois avoir remarque que l'une & l'autre manière de comprer est affectée à certaines chofes, & qu'en d'autres occasions elles s'employent indifféremment.

Les années héliaques ou folaires, sont destinées à marquer l'âge des hommes. Pour sçavoir, par exemple, combien il y a de temps qu'un homme est ne, la phrase Huronne porte, combien de fois a-t-il r'atrappé le jour de fa naissance ? Et c'est la même dont ils se servent par rapport au Soleil, de qui ils disent qu'il a r'atappé tant de fois le point ou il recommence son cours. Ils expriment aussi les années héliaques par le nom d'une des faison & fur-tout de l'Hyver; le nom d'une des tations supposant dans cette occasion pour

1306 MOEURS DES SAUVAGES

soutes les quatre ensemble, & pour l'année solaire entière. Ils diront, par exemple, il y a tant d'Hyvers que je sus au monde, pour dire, il y a tant d'années; cette manière de parler est encore usitée dans la poësse ancienne & moderne. Ils comptent de la même façon pour toutes les choses éloignées, qui renferment une période de temps assez longue, où le nombre & la supputation des mois lunaires les embarrasseroient. Ils comptent au contraire par les Lunes, & par les nuits, quand il s'agit d'un terme affez court, de prendre leurs mesures pour leurs voyages de guerre, de chasse, ou de pêche, pour leur rendez-vous, & pour le temps de leur retour, &c. Dans ces occasions-là même ils disent fort bien, Skarakouat, qui signifie un mois héliaque, comme s'Onennitat, qui signifie un mois lunaire; mais le premier est moins ordi-parrageoient naire que le second.

Il est trés-vrai-semblable que tous les Peu-repartissoient ples de l'Antiquité avoient ainsi subordonné stent. L'année les années lunaires au cours du Soleil. Cela de 360, jours paroît certain par l'Ecriture Sainte \* des Egy- de vingt jours ptiens & des Hébreux. Joseph parlant à Pha-cours du Sole raon des sept années d'abondance & des sept ge, ils en ten autres de stérilité, parle manifestement des nière que les années qui dépendent absolument du cours doient comme années qui dépendent absolument du cours doient comme du Soleil, lequel sert à régler le temps des vuides, ausque semences & des récoltes, en réglant celui des point de sacrif saisons. Les années Jubilaires des Juiss étoient quement à se aussi manifestement des années héliaques cette intercala Hérodote † raconte des Egyptiens, que les nouvelle années prêtres de cette Nation se vantoient d'avoir sance des sein été les premiers qui avoient divisé l'année et la commençoi douze mois solaires de trente jours chacun suite au mois

ajolitant cine Les Egyptica vanité, une s Il est probabl cienne que la lations, dont que, qu'on Soleil, parc chacune; or l aux Etoiles, Barbares, co

que je vais c

\*Се оні ре re des années Barbares, les régloient auf Soleil. Les h autant de jour avoient chacu Calendrier eu Incas.

<sup>\*</sup> Gin. cap. 41. 2. 19. 20. Herodor, Lib, 2, 8, 4.

<sup>&</sup>amp; Acofta, Hift, M

ES. l'année le, il y , pour iére de ncienne e façon ui renongue, nois lutent au nuits, urt, de ages de our leur retour, s disent

AMERIQUAINS. ajoûtant cinq jours à la fin de chaque année. Les Egyptiens se donnotent, peut-être pas vanité, une gloire qui ne leur convenoit pas. ll est probable que cette divisson est aussi ancienne que la division des Etoiles en Constelllations, dont il y en a douze dans l'éclyptique, qu'on appelle les douze Maisons du Soleil, parce qu'il séjourne un mois dans chacune; or l'honneur d'avoir donné le nonaux Etoiles, appartient, je crois, aux autres Barbares, comme on pourra l'inférer de ce que je vais dire tout à l'heure.

\*Ce qui peur justifier ce que je viens de dire des années héliaques, c'est qu'outre les Barbares, les Peuples policez de l'Amérique régloient aussi leurs années par le cours du an mois Soleil. Les habitans du Pérou comptoient nisse un autant de jours dans l'année que nous, & les ns ordi- partageoient en douze mois lunaires, qui avoient chacun leur nom, & sur lesquels ils les Peu-repartissoient les onze jours solaires qui reftent. L'année folaire des Méxiquains étoit. Cele de 360, jours, distribuez en dix-huit mois de Vingt jours chacun. Néanmoins comme le des sept ge, ils en renoient compte de la même ma-nient des nière que les Egyptiens; mais ils les regar-lu cours doient comme des jours superflus des jours mps des vuides, ausquels leurs Prêtres ne faisoient elui des point de sacrifices. Ces jours se passoient uni-étoient quement à se visiter, & à se divertir. Aprés liaques cette intercalation, ils commençoient leur que les nouvelle année avec le Printemps & la naifd'avoir sance des feuilles; au lieu que les Péruviens année et la commençoient d'abord en Janvier, & enchacun suite au mois de Décembre, après que leur Calendrier eur été réformé par un de leurs Incas.

<sup>\*</sup> Acofta, Hift. Moral. de las Indias, Lib, 6, cap. 2. 34

108 MOEURS DES SAUVAGES

Les Méxiquains partageoient, outre cela. leur année, selon les saisons, en quatre parties égales, qui avoient chacune différens noms, & différens symbol se se les désigner. Leurs mots n'é, ant pas règlez comme les nôtres, leurs semaines ne l'étoient pas non plus; elles étoient de treize jours. Ils avoient aussi des semaines d'années, dont quatre qui faisoient le nombre de (2, ans. composoient leur siècle. La forme de ce Calendrier séculaire, étoit représentée par une rouë, ou par une croix à quatre branches égales. Le Soleil étoit peint au centre. Chaque branche avoit sa couleur particulière, & étoit distinguée en treize parties pour marquer le nombre des années. Sur les bords ils qu'elles lui c marquoient les principaux événemens par c'est que la

des Hiéroglyphes. Je n'oublierai point de dire ici en passant, que comme ils avoient une tradition que le di, le Couch monde devoit perir à la fin des siècles, sem. pléent au deta blable à celle qu'avoient les Peuples du Pé. tion pratique rou, ainsi que nous l'avons déja remarque; re que ce foi lorsque leur année séculière finissoit, ils étei- prés du doigt gnoient les feux facrez de leurs Temples, celus de leurs maisons particulières, & bri-te de compter foient tous les vases qui servoient pour leur soil, où les nu nourriture, comme s'ils s'en eu sent plus eu be s'insi que je l'a foin, & que le monde eur du réellement tom- toit y avoir eu ber cette nuit-là même dans le chaos, on ren nois, & d'autre trer dans le néant. Dans cette persuasion, il res de compte passoient toute cette nuit dans les ténébre auront donné entre la crainte & l'espérance. Mais dés qu'il grand nombre voyoient l'Aurore revenir leur annoncer le cur Chronolo retour du Soleil, on entendoit alors le ute que dans leur i parts retentir mille aclamations de le die de C'est ainsi pues du bruit de divers instrumens de leur mu semaines d'ann sique; on allumoit de tous côtez des feux nou soit des semain

veaux dans & on célébi ees & des p doient grace té leur avoit doit encore

Les noms

les Barbares. Lunes, ou c dent. Chez le velle France. ces, par les des bleds, le rantes ont d' res à chaque jours en heur quatre points

Les Iroquoi

AMERIQUAINS. veaux dans les Temples & dans les maisons, & on célébroit une Fêre, où par des facrifices & des processions solemnelles, ils rendoient graces à leur Dieu, de ce que sa bonté leur avoit rendu sa lumière, & leur accor-

doit encore un nouveau fiécle.

Les noms des quatre faisons sont fixez chez les Barbares. Les mois prennent les noms des Lunes, ou des différens effets qui y répondent. Chez les Nations fédentaires de la Nouvelle France, ils les défignent par les semences, par les différens degrez de la hauteur des bleds, les récoltes, &c. Les Narions errantes ont d'autres circonstances particuliéur mar. res à chaque Lune, qui déterminent le nom bords ils qu'elles lui donnent. Ils ne sçavent ce que ens par c'est que la distinction des semaines ni des jours en heures réglées; ils n'ont guéres que passant, quatre points fixes, le lever du Soleil, le Minuit; mais ils sup-di, le Coucher, & la Minuit; mais ils sup-es, sem. s du Pé-tion pratique si exacte, qu'à quelque heu-narqué; re que ce soit du jour, ils marquent à peu ils étei- prés du doigt le point où le Scil doit être.

emples, Les Iroquois & les Hurons ont un manié-& bri-te de compter, laquelle est du style Concur leur seil, où les nuits supposent pour des années, cos eu be sinsi que je l'ai dit du Trésor public. Il pourent tomnois, & d'autres Peuples anciens, des manièfion, il res de compter à peu prés semblables, qui
ténèbre auront donné lieu à cette supputation d'un és qu'il grand nombre de siècles qui se trouvent dans oncer le leur Chronologie, & qui n'ont d'éxistence e que dans leur ignorance, ou dans leur vanileur mu le leur maines d'années, énoncées comme si c'é-

ES re cela

tre pardifferens es déficomme ent pas ours. Ils done z. ane .

par une ranches e. Chaiére . 8

16 Ld-

MORURS DES SAUVAGES

Le Baron de la Hontan dit, ¶ que l'année des Ontaouacs, des Outagamis, des Hurons, des Saulteurs, des Ilinois, des Oumamis, & de quelques autres Sauvages, elt composée de douze mois lunaires synodiques, avec cette différence, qu'au bout de trente Lunes, ils en laissent toüjours passer une surnuméraire, qu'ils appellent la Lune perduë; ensuire ils continuent leur compte à l'ordinaire, » Par exemple, dit cet Auteur, nous sommens à présent dans la Lune de Mars, que pié supposé être le trentième mois lunaire, » & par conséquent le dernier de cette époque; sur ce pied-là celle d'Avril dévroit la solivere immédiatement; cependant ce sera pas sans dout aujourd'hui, posèes, qu'o même temps la période de ces trente mois pas sans dout aujourd'hui, pour le beson même temps la période de ces trente mois pas sans dout aujourd'hui, pour le beson même temps la période de ces trente mois pour le beson même temps la période de ces trente mois pour le beson lunaires synodiques, qui font environ deux pas sans & demi. » Tout cela me paroît être de la pure invention de cet Auteur ainsi que se de veiller à la pure invention de cet Auteur ainsi que se de veiller à la pure invention de cet Auteur ainsi que se de veiller à la pure invention de cet Auteur ainsi que se des urour se dans leurs su sont le contraite publique. Le Baron de la Hontan dit, que l'année quoique d'ur usses de notoriété publique.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils n'ont volution de fausses de notoriété publique.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils n'ont volution de point une exactitude mathématique pour les qu'ils n'ayent intercalations, & pour accorder les années une manière héliaques avec les années funaires. Les peutre evénemens his ples policés de l'Amérique ne l'avoient par méritent le peux-mêmes, à combien plus forte raison le putre ce que Barbares. Acosta \* & l'Inca Garcilasso † sont sons, & de obligés d'avoiler, que la science des Mexiquains & des Péruviens étoit très-bornes criture Hiéroguains des Péruviens étoit très-bornes criture Hiéroguains des Péruviens étoit très-bornes criture Hiéroguains des Péruviens des Péru

Jur ce point. Luit & landrique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les Sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 109. 110 les sauvages (
La Honean, Memoire de l'Amérique, tom. 3. p. 10 gap. A.A.

AMERIQUAINS.

l'année quoique d'une manière un peu différente, Aurons, comment les habitans du Pérou régloient les amis, & erreurs, qui pouvoient naître de la diffémposée innee qui se trouve entre les années lunaires & les années héliaques, en se réglant euxmêmes, non pas sur le cours de la Lune, mêmes, non pas sur le cours de la Lune, mais sur le point fixe des Solstices & des luë; en ferver les uns, & des Colonnes pour les autres. Les Auteurs que je viens de citer, varient sur le nombre & la position de ces lunaire, ture épotiel, qui est qu'elles étoient tellement districte éposées, qu'on pouvoit y faire des observations mathématiques, lesquelles n'étoient pas sans doute de la justesse qu'on exigeroit aujourd'hui, mais qui étoient sussitioner pour le besoin qu'ils en avoient. C'étoit un prince de la race des Incas, qui étoit oblinte mois Prince de la race des Incas, qui étoit obli-con deux gé de veiller à ces ennuyeuses observations, t être de Les Annales des Sauvages n'étant pas à que ses beaucoup chargées par le défaut des lettres

os dont alphabetiques, leur Chronologie ne se sent at toutes pas des erreurs qui pourroient se trouver ils n'ont volution de plusieurs siècles. Ce n'est pas pour les qu'ils n'ayent des Epoques marquées, &cs année une manière de conserver la mémoire des Les peutévénemens historiques, & des choses qui oient pas méritent le plus d'être remarquées. Car a raison les putre ce que j'ai dit des Iroquois, des Hu-ses Mexima les colliers de porcelaine, outre l'Ess-borné criture Hiéroglyphique des Mexiquains, & portent les peintures dont nous avons parlé, tous es Sauvages ont envore une sorte d'Anne p. 105, 110 es Sauvages ont encore une sorte d'Anna-Real. Lib, es marqués par certains nœuds; mais ces. Chroniques sont bien bornés, & bien im-

212 MOEURS DES SAUVAGES parfaites chez tous les Barbares. Les Péru siques, & n ruviens les avoient un peu plus perfection d'apprendre la nées, car si nous nous en rapportons at léges. Pére d'Acosta, \* ils suppléoient au défaut J'ajoûterai i de l'Alphabet par leurs Quipos; c'est ains & de leur mar qu'ils appelloient certains mémoires ou tegarder aussi Registres faits de cordelettes, composée miration, que de divers nœuds & de différentes couleurs manière de co de divers nœuds & de différentes couleurs manière de co C'est une chose incroyable, dit-il, com l'Antiquité, & bien de choses ils exprimoient de cette mante, doit être nière; car, avec cela, tout ce qu'on peut ex. Car le nombre pliquer par l'Ecriture & par les Livres pre de persecti d'Histoire, de Loix, de Céremonies, de Igyptiens, co comptes de marchandise, ils l'exprimoientes Chinois, a par différens cordeaux, où les nœuds & le qu'il est chez te couleurs étoient si variées, qu'on pouvoiels comptent connoître jusqu'aux moindres circonstance nombre de dix des choses qui y étoient signifiées. Il y avoir ent : les cents des personnes publiques a comme parmainsi du reste des personnes publiques, comme parmunsi du reste. nous les Notaires Royaux, qui en tenoien Registre, & des Maîtres préposés pour et enseigner la méthode à la jeunesse. Les Mexiquainsavoient encore plus perfectionné leur Maintenant, Hiéroglyphes Chronologiques. Ils en avoiences Planétes, des Histoires écrites sur des écorces reliennemes idées q en Livres à peu prés semblables à ceux qu'emps. Les Ir nous viennent de la Chine, & nous au visitor, un feu rions sans doute une plus grande connois 0, qui, dans fance de leur Monarchie, † si le peu de goûthose dans l'eau qu'on avoit pour la connoissance de l'Antique Eaux que l quité au temps de la conquête des Espatessus du Firma gnols, & si le zélé indiscret joint au petion, ajoûtant de Littérature de leurs premiers Missionnai éprésenter le n res , n'eut porté ces zelés ignorans à fam ois aussi ils les brûler tous ces Recuëils historiques, commes feux attache s'ils eussent été remplis de caractères ma lu'elles soient

\* Aldem , cap. 7, 40, 6,

Eto:

nême rapport e

AMERIQUAINS. es Péru siques, & n'eussent eu d'autre but, que s'ection d'apprendre la manière de faire des sorti-rtons a lèges.

tenoien

pour en

défaut J'ajoûterai ici au sujet de leurs époques, 'est ains k de leur manière de compter, qu'on doit pires ou tegarder aussi comme une chosé digne d'adeure ma te, doit être dérivée de la même fource. peut ex. Car le nombre de dix est chez eux le nom-Livres pre de perfection, comme il l'étoit chez les nies, de gyptiens, comme il l'est aujourd'hui chez rimoien es Chinois, & comme on peut dire aussi els & le qu'il est chez toutes les Nations de l'Europe, pouvoir les comptent d'abord les unités jusqu'au constance nombre de dix: les dixaines par dix jusqu'à el y avoir ent : les centaines par dix jusqu'à mille : ne parm insi du reste.

### Etoiles & Contellations.

es Mexinné leur Maintenant, pour ce qui est des Etoiles & navoiendes Planétes, ils ont encore parmi eux les es reliée mêmes idées qu'on a euës dans les premiers ceux quiemps. Les Iroquois appellent les Etoiles nous au bifitok, un feu dans l'eau, d'Oissta feu, & connois 0, qui, dans la composition, signifie une de gouthose dans l'eau; ce qui semble faire allusion l'Anti-ux Eaux que l'Ecriture Sainte dit être aues Espa lessus du Firmament. Ils disent offstokouan-t au person, ajoûtant la finale multiplicative pour stionnai éprésenter le nombre des Étoiles. Quelques à fait ois aussi ils les apellent Otsifiokouannéntagon, commics feux attachés, pour marquer que, quoi-éres ma qu'elles soient dans des Cieux fluides, elles, sont fixes néanmoins, & ont toûjours un nême rapport entre elles. Ils les ont divisées

214 MOEURS DES SAUVAGES en Constellations; & ce qu'il y a de singu- plus universitier, c'est que quelques-unes de ces Constel- dont on n'a lations, & quelques-unes de Ces Contellations, & quelques-unes des Planétes, ont les mêmes noms que nous avons reçûs de l'Antiquité. Ils nomment Vénus, où l'Etoile du matin, Te Ouentenhaouithà, elle porte le jour; ce qui a la même fignification que que le nom de Lucifer, que les Anciens nous ou bien à cai ou transmis. Ils apellent les Pleïades \* Tetoile du matin, Te Ouentenhaouithà, elle Danseuse & de Calliffe apellent les Pleïades \* Tetoile du matin, apellent les Pleïades \* Tetoile du m tennonniakoua, les Danseurs & les Danseuses cerne l'Histo ce qui paroît avoir quelque fondement dans l'Antiquité, selon ce que rapporte Hygin, des temps di qu'elles semblent mener une danse ronde par qu'elles semblent mener une danse ronde par l'opinion de la disposition de leurs Etoiles. J'ai déja remarqué qu'ils appelloient la Galaxie, ou s'étoit réglé avant que de l'opinion de leurs la chemin des Ames : « lá voye Lactée, le chemin des Ames; & avant que de j'ai fait voir le rapport que ce nom a avec Hygin Go la doctrine des Anciens sur l'état des Ames, appliqué à l'a sur leur origine céleste, & leur retour dans na le nom d'a sur leur origine céleste. le Ciel. Mais la plus caractéristique, & à l'appella Min-laquelle je m'arrête, c'est la grande Outse de: que Tha que les Sauvages nomment aussi l'Ours ou aussi à cette ( l'Ourse. Le nom Iroquois c'est okouari. Je Les Phénicies m'arrête, dis je, à celle-là, parce que cette de leur Com Constellation est la plus considérable de tou-sur la petite tes & la plus digne d'attention par rapport beaucoup plu aux premiers Navigateurs, qu'on prétend du Péloponne s'être réglez sur elle dans leurs navigations, nuérent à ob & qui par une sutte naturelle doit avoir été être fut-ce un

\* Varron attribut à toutes les Etoiles, ce qu'Hygin ne Ait que des Plyades.

Quum Pictus ner fer e idis lase ignibus Cali choreas altricas oftenderet.

Manilius, Lib. 2.

Signorumque choros ac mundi flammen tella.

THygin, Lib. 2. art, Tauras.

† Aratus au coi Ourfes, qui nous elles furent transpo des Constellations fible, aussi bien o prouver que ce so poient la Gréce, le distingué le Ciel es # Hygin. Lib. 2. de singu- plus universellement connuë que les autres, Constel- dont on n'avoit pas un besoin si marqué.

tes, ont Je n'examine point ici les fables des Poë-reçûs de tes † sur les noms de la grande & de la petito Ourse, & je laisse rechercher à d'autres, si celle portion que des Ourses qui nourirent Jupiter en Créte, ou bien à cause de la Métamorphose d'Arcas & de Callisto. Je crois, pour ce qui conanseuses. Leurs dans avoir été donnés à ces Constellations, qui Hygin, font très semblables, successivement, en font très semblables, successivement, en des temps disserns, & peut-être assez éloi-gnés l'un de l'autre; du moins il patoît que l'opinion des auteurs anciens étoit, qu'on s'étoit règlé long-temps sur la grande Ourse avant que de se régler sur la petite.

Hygin dit que Thales, qui s'étoit fort appliqué à l'Astronomie, fut celui qui donna le nom d'Arstos à la petite Ourse, & qu'on la distinguer de la gran-

ne, & à l'appella Minor pour la distinguer de la grande Ourse de : que Thasés étant Phénicien, en donna Ours ou aussi à cette Constellation le nom de Phénice. ouari. Je Les Phéniciens prositérent de la découverte que cette de leur Compatriote; & réglant leur course de tou- sur la petite Ourse, ils en naviguoient avec rapport beaucoup plus de sureté. Tous les Peuples prétend du Péloponnese, & de la Mer Egée, contigations, nuérent à observer la grande Ourse. Peut-avoir été être sut-ce un motif de jalousse, qui les obli-

9 Hygin, Lib. 2, Art. Arctos Minor.

Hygin ne + Aratus au commencement de son Poeme, parle des Ourses, qui nourrirent Jupiter dans l'Isle de Créte, d'al elles furent transportées dans le Ciel, & placées au nombre des Constellations, en reconnoissance de ce service. Cette fible, aussi-bien que celle d'Arcas & de Callisto, semb ent prouver que ce sont les Crétois & les Barbares qui occupoient la Gréce, lesquels ont donné le nom aux Etoiles, & distingué le Ciel en Constellations.

216 MOEURS DES SAUVAGES
gea à s'en tenir à l'ancien usage; quoiqu'il
en soit, les Phéniciens furent long-temps
les seuls qui se gouvernérent sur la petite
Ourse, selon le témoignage † d'Ovide.

Quis tunc aut Hyadas, aut Pleïadas Atlanteas Senserat, aut geminos esse sub axe polos ? Esse duas Arctos; quarum Cynosura petatur Sidoniis; Helicen graja carina notet?

Ce Thalés dont parle Hygin, étoit Miléfien, & ne peut être apellé Phénicien, qu'à cause du séjour qu'il sit en Phénicie. Il est dissérent de cet autre Thalés, qui travailla sur les Loix des Crésois, & qu'on peut met-

tre au nombre des Législateurs.

Ce qui est trés-sûr, c'est que les Iroquois & la plûpart des Sauvages connoissent la grande Ourse sous le même nom que nous; & comme les noms des Constellations sont purement arbitraires, & donnés par le caprice, ils ne peuvent s'être rencontrés avec nous à imposer les mêmes noms sans une communication d'idée, laquelle suppose celle des personnes par qui ces connoissances sont dérivées des unes aux autres. Il ne faut pas croire au reste qu'ils lui ayent donné ce nom, depuis que les Européens ont abordé sur leurs Terres. C'est certainement un nom trés-ancien parmi eux. Ils nous raillent même de ce que nous donnons une grande queuë à la figure d'un animal qui n'en a presque point; & ils disent que les trois Etoiles qui composent la queuë de la grande Ourse, sont trois Chasseurs qui la poursuivent. La seconde de ces Etoiles en a une tort

Movidius, Fast. 34

fort petite là disendeces Chaptovision

Le Perc Gaspésie, ont la cor tite Ourse Moubinne , revient au Il ajoûte c l'Etoile di Sauvages l'Ourse; r encore la p chaffer au füt questio pêcher fur abandonne cette chass canot me p

point paru nom-là. Ils ouattenites, qu'elle a un

Pere le Cle

Les Iroq

\*Relat. de la
† De tous
deux Conftelli
d'Ourse, paro
fondé dans la
pas certain qui
de l'Ourse, aye
l'Antiquité, ou
aujourd'hui ces
Cavalli, les tro
Céleste du Pere
Gardes de l'Ous
sa Relation de l'

Tome .

oiqu'il -temps petite Ovide.

anteas los P

Milé-, qu'à . Il est ravailla at met-

roquois sent la e nous; ns font le caes avec ns une suppose Mances ne faut onné ce abordé in nom nt mêgrande n'en a s trois

grande

ourfui-

a une

tort

fort petite, laquelle est fort prés d'elle. Cellelà, disent-ils, est la chaudière du second de ces Chasseurs, qui porte le bagage, & la provision des aurres.

Le Perc le Clerc \* dans sa Relation de la Gaspésie, assure que les Sauvages Gaspésiens ont la connomance de la grande & de la petite Ourse † : qu'ils appellent la première Moubinne, & la seconde Moubinchiche, ce qui revient aux noms d'Arctos, Major & Minor. Il ajoûte qu'ils disent que les trois Gardes de l'Etoile du Nord sont un canot, où trois Sauvages sont embarquez pour poursuivre l'Ourse; mais que par malheur ils n'ont pû encore la joindre. Il n'est guéres ordinaire de chaffer aux Ours en canor, à moins qu'il ne fût question des Ours blancs, lesquels allant pêcher sur les glaces, en sont quelquefois abandonnez dans les mers du Nord; mais cette chasse n'étant ni sûre ni pratiquée, ce canot me paroît être de la pure invention du Pere le Clerc.

Les Iroquois que j'ai consultez, ne m'ont point paru connoître la petite Ourse sous ce nom-là. Ils appellent l'Étoile polaire, ia te ouattenites, celle qui ne marche point, parce qu'elle a un mouvement insensible à l'œil, &

\* Relat. de la Gaspésie, cb. 7. p. 152.

Tome Ill.

deux Constellations des Ourses, celui d'Arctos, ou d'Ourse, paroît être le plus ancien, & le mieux sondé dans la fable & la Mythologie i mais il n'est pas certain que les trois Etoiles qu'on appelle les queues de l'Ourse, ayent toûjours été considérées sur ce pied dans l'Antiquité, ou du moins cela n'a pas été universel. Encore aujourd'hui ces trois Etoiles sont nommées en Italie, i mi Cavalli, les trois Cavaliers, comme on le voit sur le Cooke Céleste du Pere Coronetti. En France on les morame autili les Gardes de l'Ourse, ainsi que l'a fait le Pere le Cleo dans la Relation de la Gaspésie, en l'endroit que j'ai cité,

qu'elle paroît toûjours fixe dans le même point. Cependant quoiqu'ils ne connoissent des deux Ourses que la grande, c'est l'Etoile polaire qui les dirige dans leurs voyages, & qui leur sert à distinguer les dissérens R humbs de vents qu'ils ont à suivre. Les Sauvages Abénaquis ne connoissent pas non plus la petite Ourse; & je crois, quoiqu'en dise le Pere le Clerc, qu'il en est de même des Micmacs, qui sont leurs voisins.

Les Sauvages ont plus besoin de leur Boussole dans les bois & dans les vastes prairies du Continent de l'Amérique, que sur les Rivières dont le cours leur est connu, & facile à tenir; mais quand la vuë du Soleil, ou la clarté des Étoiles leur manque, ils ont une Boussolle toute naturelle dans les arbres \* des forêts, qui leur font connoître le Nord par des signes presque infaillibles. Le premier est celui de leur cime, laquelle panche toûjours davantage vers le Midi où le Soleil l'attire. Le second est celui de leur écorce, qui est plus terne & plus obscure du côté du Nord. S'ils veulent s'assurer davantage, ils n'ont qu'à lever quelques éclats avec leur hache; les couches diverses qui forment le corps de l'arbre, sont coûjours plus épaisses du côté qui regarde le Septentrion, & plus minces vers le Midi. Quelques furs cependant que soient ces signes, ils rompent de petites branches de distance en distance sur leur route, lorfqu'ils doivent revenir fur leurs pas, ou qu'il vient quelqu'un après eux, qui pourroit s'égarer, si le vent ou les neiges venoient à couvrir leurs pistes.

C'étoit autrefois une superstrition des Lacédemontens, & peut-être de quelques aures Peuple vrer batai Je n'affure même fup lorfque dix Corps d'a fignal de le ne Lune mi pour ce re quent poir de forte que où les Aftre la conduite

Le Camp font arrive tôt fait. Ils te, pour se plantent qu la grêve, & nattes. Que écorces de l tes Geograp tôt fait & d Cabanage. I qu'il n'y a p & font cha chaudière, nage. Les ( de conduire dont l'occup gnes, est de fervoit Here

lis ont dan

<sup>\*</sup> Arbres , Boussole naturelle.

mêmê biffent Eroile es, &c numbs ivages la pee Pere macs,

Boufrairies es Rifacile ou la at unc \* des par des eft ceûiours attire. qui est Nord. n'ont nache: rps de u côté ninces nt que s branroute, s ou pournotent

les Laues aures Peuples de l'Antiquité; de ne point livrer bataille que dans le déclin de la Lune. Je n'affurerai point que les Sauvages ayent la même superstrition. Mais il est certain que lorsque diverses Nations doivent se réunir en Corps d'armée pour quelque entreprise, le signal de leur rendez-vous, c'est le plein d'une Lune marquée depuis long-temps entr'eux pour ce rendez-vous, auquel ils ne manquent point de se trouver à point nommé; de sorte que c'est ici encore une observation, où les Astres servent à diriger leur route, & la conduite de leurs entreprises.

#### Campement.

Le Campement des Sauvages, quand ils sont arrivez au lieu de la couchée, est bientôt fait. Ils renversent leurs canots sur le côte, pour se garantir du vent; ou bien, ils plantent quelques branches de feuillages sur la grêve, & en étendent d'autres sous leurs nattes. Quelques-uns portent avec eux des écorces de bouleau roulées comme nos Cartes Geographiques, avec quoi ils ont bientôt fait & dressé une espèce de Tente & de Cabanage. Les plus jeunes de la troupe, lorsqu'il n'y a point de femmes, allument le feu, & sont chargez du soin de faire beuillir la chaudière, & de faire tout le reste du ménage. Les Guerriers ont toujours coûtume de conduire avec eux quelques jeunes gens, dont l'occupation dans les premières Campagnes, est de servi les autres, comme Hylas fervoit Hercule.

Manière de faire du feu.

lis ont dans ces sortes d'occasions une fa-

con particulière d'allumer du feu. Les Sauvages Montagnais & Algonquins battent deux pierres de Mine ensemble sur une cuisse d'Aigle, séchée avec son Duvet, lequel prend feu aisément, & tient lieu de méche. En guise d'allumettes, ils ont un morceau de bois pourri & bien sec, qui brûle incessamment jusqu'à ce qu'il soit consumé. Dés qu'il a pris, ils le mettent dans l'écorce de Cèdre pulvérisée, & sousent doucement jusqu'à ce qu'elle soit ensièmée.

Les Hurons, les Iroquois, & les autres Peuples de l'Amérique Méridionale, ne tirent point feur feu des veines des cailloux; mais en frottant des bois l'un contre l'autre. Ils prennent deux morceaux de bois de Cédre. fecs & légers, ils arrêtent l'un fortement avec le genou, & dans une cavité qu'ils ont faite avec une dent de Castor, ou avec la pointe d'un coûteau, sur le bord de l'un de ces deux bois, qui est plat, & un peu large, ils inserent l'autre morceau, qui est rond & pointu, & le tournent en pressant avec tant de promptitude & de roideur, que la matiére de ce bois agitée avec tant de véhémence, coule en pluye de feu par le moyen d'un cran, ou d'un petit canal, qui sort de cette cavité sur une méche, telle que je viens de la décrire, ou à peu prés semblable. Cette méche recoit les étincelles qui tombent, & les conserve assez long temps pour leur donner le loisir de faire un grand feu, en approchant d'autres matières séches, & propres à s'enflâmer.

Cet usage de faire du feu par la térébration, est d'autant plus singulier & plus remarquable, que c'est le même absolument qu'avoient les Vestales à Rome de faire leur

feu nouve avoient la Car n'éta few proph stus \*, de combultib feu,qu'un rain, qu'e Mos erat T. re , quoufq. Adem. ferrer gnage de l cre par le 1 missant les matieres c vaisseau de

La mani re, est re parce que dre, comi parti vise Chasseurs, meil. Lors d'armée, mesures, les attend le font à la cl pées à trav hors d'état

Le sûcce fecret, & deleur marche mettens

<sup>\*</sup> Festus. Ig

AMERIQUAINS. fen nouveau, ou de rallumer celui qu'elles avoient laissé éteindre par leur négligence. Car n'étant pas permis d'y appliquer aucun feu prophane, c'étoit la coûtume, dit Festus\*, de percer une planche d'un bois fort combultible, jusqu'à ce qu'on en cût tiré du feu, qu'une Veltale recevoit sur un treillis d'airain, qu'elle portoit ensuite dans le Temple. Mos erat Tabulam felisis materia tamdin terebrare , quousque exceptum ignem cribro anco Virgo in Adem ferret. Chez les Grecs, selon le temoignage de Plutarque +, on rallumoit le feu facré par le moyen d'un miroir ardent, qui réijmissant les rayons du Soleil, enssamoit des matières combustibles, préparées dans un

uva-

deux

d'Ai-

orend e, En

au d**e** Nam-

qu'il

Cédre

Peu-

rent

mais e. Ils

édre, ent a-

is ont

vec la

un de

arge,

and &

c tant

natié-

ence,

cette

s de la

e me-& les

lonner

chant

i s'en-

rebra-

lus re-

ument

re leur

# Précautions en pays ennemi.

vaisseau destiné pour cet usage.

La manière dont les Sauvages font la guerre, est redoutable à tous leurs Ennemis,
parce que tout leur art se réduit à les surprendre, comme le chat fait la souris. Un petit
parti vise à tomber sur quelques Cabanes de
Chasseurs, qu'ils enlevent pendant leur sommeil. Lors même qu'ils marchent en Corps
d'armée, ils tâchent de prendre si bien leurs
mesures, qu'ils arrivent au moment où on
les attend le moins; pendant que les hommes
sont à la chasse, que les femines sont occupées à travailler aux champs, & qu'on est
hors d'état de leur faire tête.

Le succez de ces entreprises dépendant du secret, & du soin qu'ils prennent de couvrir leur marche, il n'est point de mesures qu'ils ne mettent en œuvre pour découvrir les di-

<sup>\*</sup> Festus. Ignis Vesta.

vers partis qui sont en campagne, & pour n'être pas découverts eux-mêmes.

A chaque Campement qu'ils font, ils envoyent leurs Découvreurs pour battre l'Estrade, & connoître le terrain. Ceux ci ont des signaux ausquels ils ne se trompent guéses.

Le premier, c'est l'odeur de la sumée. S'il y a quelques Sauvages cabanez dans le bois, & qui y vivent en securité, ceux qui les cherenent, s'en apperçoivent aussi-tôt, & de très-loin à l'odeur de leur seu. On peut être assuré qu'ils ont le sentiment aussi sin, que l'est celui d'un chien de chasse, accontumé à se

mettre sur les pistes de sa proye.

Le second signal est celus des vestiges des personnes, qui ont passé dans un endroit. Il est certain qu'ils apperçoivent ces vestiges, là où nous ne scaurions voir la moindre trate. Du premier coup d'œil, ils diront sans se tromper, de quelle nation, de quel sexe, de quelle taille sont les personnes, dont ils voient les pistes, & combien a peu prés il y a de temps que ces piltes font imprimées. Suppose que ces personnes soient de leur connoissance, ils ne tarderont pas à dire, ce sont les vestiges d'un tel, ou d'une telle. Ils ont même cette malice, que lorsqu'ils ont découvert par-là le lieu d'un rendez-vous suspect. ils enlevent toute l'herbe qui répond à l'un de ces veltiges : langage muet, mais expressif de ce que la bouche ne peut dire avec bienseance, & il est rare qu'ils s'y trompent.

Bien qu'il yait en cela quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas à dire qu'ils ayent la vûë meilleure, & plus perçante que nous; mais je crois que c'est l'esset d'une attention particulière, & d'un long usage à faire ces fottes de re l'expérience aux veltiges ne me fuis p à deux auti fouvent.

Dans les Mission , j' vages décou montoient, dés le mome pas moins ét avec eux, il ment, com un poisson q l'ouvrois les vois, & je ni force d'atte marqué, je fe. Enfin je n tois fouvent voir aux Sau rience, je ne pût voit un p de profonder loin, quoiqu ne paroiffe qu ce de l'eau.

Les Ancier ges, & s'enfer manière que Rhodes nou Argonautes. Hercule, lor après Hylas ravi. Ayant a

# Apol. Rhode, Li

fortes de remarques. J'en ai moi-même fait

l'expérience, non pas à la verité par rapport aux vestiges, à la confidération desquels je ne me suis point appliqué, mais par rapport à deux autres choses qui se présentent affez

fouvent.

ruoq

en-

PEG

ont

Sil

015

her-

trės= affu-

l'est

à se

des

t. 11

ges,

tra-

ns fe

, de

ient a de

opo-

it les

mê-

cou-

ect,

l'un

oref-

avec ent.

i'exyent

ous; tion

Dans les commencemens que j'étois à ma Mission, j'étois tout surpris de voir les Sauvages découvrir de très - loin les Canots qui montoient, ou qui descendoient la Rivière. des le moment qu'ils se montroient. Je n'étois pas moins étonné de voir, qu'étant en Canot avec eux, ils faisoient souvent un mouvement, comme s'ils eussent voulu harponner un poisson qu'ils voyoient au fonds de l'eau. Pouvrois les yeux a isi grands que je pouvois, & je ne voyois rien. Mais peu a peu, a force d'attention sur l'endroit qui m'étoit marqué, je parvins à découvrir quelque chofe. Enfin je m'y accoutumai fi bien, que j'étois souvent le premier à les faire appercevoir aux Sauvages; mais malgré mon expérience, je ne laissois pas d'être surpris, qu'on pût votr un poisson sous l'eau à plusieurs pieds de profondeur, & un canot à plus d'une lieuë loin, quoique les terres le mangent, & qu'il ne paroisse que comme une ligne sur la surface de l'eau.

Les Anciens avoient cette science des vestiges, & s'enservoient avec avantage de la même manière que nos Sauvages. \* Appollonius de Rhodes nous en donne l'exemple dans les Argonautes. Ceux-ci avoient abandonné Hercule, lotsqu'il s'étoit égaré pour courir après Hylas, que les Nymphes lui avoient tavi. Ayant apris ensuite qu'il avoit paru dans

# Mpol. Rhode Lib. 4. v. 1452.





## MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)





## APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street Rochester, New York 14609 USA (716) 482 - 0300 - Phone (716) 288 - 5989 - Fax 224 MOEURS DES SAUVAGES

la Lybie depuis peu de jours, & qu'il ne devoit pas être éloigné, ils envoyérent plusieurs de leur troupe en dissérens endroits pour demander de ses nouvelles, parce que, ajoûtet'il, ils n'étoient plus à temps de le suivre en courant sur ses pistes, les vents qui avoient sousses vestiges, & transporté les sables de côté & d'autre, comme il arrive encore aujourd'hui dans ces païs-là, où les Caravanes entières sont quelques ouvans des désertsmontagnes de ces sables mouvans des déserts-

de l'Afrique.

Ils n'ignorent pas que leurs ennemis ont les mêmes qualités qu'eux; & pour n'en être pas découverts, ils s'observent avec trésgrand soin . & marchent avec une tres-grande circonspection. Ils ne se servent plus de fusils pour chasser, & ils commencent à vivre des provisions de farine qu'ils ont apportées. Ils la détrempent avec un peu d'eau froide, ou la mangent toute seche, & boivent un grand coup par-dessus. Ils n'osent pas même allumer du feu. Dans leur route, ils marchent à la file les uns des autres, & les derniers couvrent les piltes avec des feuiles ; s'ils trouvent quelque ruisséau, ils marchent quelque temps dans l'eau pour dépaiser ceux qui pouroient les suivre. Enfin en approchant du terme, ils ne marchent plus que la nuit, & reposent une grande partie du jour. Malgré toutes ces précautions néanmoins, ils sont fort fouvent surpris, parce qu'ils manquent à la plus essentielle, qui est de faire une sentinelle exacte; car au lieu de se relever les uns les autres dans cette fonction, ils se reposent fur l'assurance que leur ont donnée les Découvreurs qu'ils ont envoyés, avant que de camper; païs o fonde faut, esclav

Cei Sauva Parth mains cheté rendre leur a perte e ment : & cet pour l fa répi Chefi qu'il 1 fur ce monde me de ment o l'effet par-là ne pas e relte, il ne man couvert ne; soit trent en d'attaqu tance.

Le Si autres I plufieurs
pour deplufieurs
pour dejajoûtefuivre en
i avoient
nt troublé
fables de
ncore auCaravanes
s fous des
les déferts

is ont les n'en être vec trésrés-granit plus de cent à vint appor-'eau froi-¿ boivens it pas mê-, ils mar-& les detiiles ; s'ils ient quelceux qui ochant du uit, & rer. Malgré , ils font manquent e une senver les uns e reposent es Découie de camAMERIQUAINS. 225 per; ils dorment tous ensemble comme en païs de sureté, & c'est lorsqu'ils sont profondément endormis, qu'on leur donne l'asfaut, qu'on les assomme, ou qu'on les fait esclaves.

Cette Guerre de surprise que se sont les Sauvages les uns aux autres, à la façon des Parthes qui fatiguérent si long-temps les Romains, ne vient point d'un principe de lachete; mais plûtôt de l'envie qu'ils ont de rendre leur victoire plus complette, & de leur attention à conserver leur monde. La perte d'une seule personne leur est extrêmement sensible, eu égard à leur perir nombre; & cette perte a de si grandes conséquences pour le Chef d'un Parti, que de-la dépend sa réputation; les Sauvages voulant qu'un Chef non feulement soit habile, mais encore qu'il soit heureux. Leur bizarerie est telle fur ce point, que s'il ne raméne tout son monde, & que s'il en meurr quelqu'un même de mort naturelle, il est presque entierement décrédité. Cela peut être néanmoins l'effet d'une bonne politique, pour tenir par-là ces Chefs en bride, & les engager à ne pas expofer leur monde avec témérité. Du reste, ils font bien voir dans l'occasion, qu'ils ne manquent pas de cœur lorsqu'ils sont découverts, & qu'il faut payer de leur personne; soit que deux Partis Ennemis se rencontrent en campagne, soit qu'ils soient obligés d'attaquer une Place en état de faire résstance.

### Combat de rencontre.

Le Sieurde Champlain, suivi de quelques autres François, ayant accompagné les Sauvages Algonquins & Montagnais, qui alloient en guerre contre les Iroquois, nous a laisse la description d'une de ces rencontres, laquelle peut faire sentir qu'ils ont de la valeur, & même une certaine noblesse de courage, dont on se feroit honneur en Europe. Voici ce que j'ai recuëilli de sa naration que

j'ai un peu abrégée.

\* Champlain & sa Troupe s'étant embarqués sur le Lac qu'on a depuis appellé-de son nom le Lac de Champlain, & continuant leur route en silence, & sans faire de bruit, ils virent sur les dix heures du soir, à la pointe d'un Cap, déborder les Iroquois, qui venoient aussien guerre de leur côté. Dés que les deux Partis se furent apperçus, on jetta de part & d'autre de grands eris, & chacun se prépara au combat. Les Iroquois mirent pied à terre, rangérent tous leurs canots sur le rivage, pour être en état de se rembarquer en cas de besoin; & ayant abattu du bois avec leurs haches, ils se batricadérent sort bien. Les autres de leur côté se mirent à la portée d'un trait de fléche de la batticade de leurs ennemis, serrérent leurs canots au le les uns contre les autres, les attachéres. vec des piquets, & se mirent en état de se battre.

Dés que ceux ci furent en ordre, ils détachérent deux canots avec des Héraults pour aller offrir le combat aux Iroquois, qui l'acceptérent avec joye; mais pour le lendemain seulement, disant qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'ils pussent le commencer dans l'obseulement, laquelle enséveliroit leurs belles actions; qu'il falloit attendre le jour pour se reconnoître, & qu'au moment que le

Penyges de Champlain , Liv. 3. ch. 2

Soleil fe leur livre qui fut a le gros ce d'autre, fons de se ceux de se me bien Ennemis une victe Le jou

de leur F hommes bataille, Lacédén fut fort c tête , qu pour se parti con gérent da tant alor pour se l'avoir co rent pou commen tinué de ayant tue à mort i mier cou Francois dedans le à feu, qu bares, le la victoi être rem de batail fauvérent pourfuly: AMERIQUAINS.

Soleil se montreroit sur l'horison, ils iroient leur livrer la bataille. Après cette réponse qui sut agréée, les deux canots rejoignirent le gros de leur petite armée, & de part & d'autre, la nuit se passa à chanter des chansons de mort : à vanter ses hauts-faits, & ceux de sa Nation, & à dire, selon la coutume bien des choses méprisantes pour ses Ennemis, dont chaque partis se promettoit

une victoire aisce.

Le jour étant venu, les Iroquois fortirent de leur Fort au nombre de prés de deux cens hommes, marchant au petit pas en ordre de bataille, avec une gravité & une contenance Lacédémonienne dont le Sieur de Champlain fut fortcontent. Ils avoient trois Chefs à leur tête, qui avoient trois grands pennaches pour se distinguer dans l'action. Ceux du parti contraire qui avoient débarqué, se rangérent dans le même ordre. Champlain s'étant alors avancé, les Iroquois firent alte pour se remettre de leur surprise, & après l'avoir contemplé un moment, ils s'ébranlérent pour décocher leurs fféches, & l'action commença de bonne grace. Elle auroit continue de la même manière; mais Champlain ayant tué deux des Chefs Iroquois, & bleffé à mort un troisséme de leur troupe du premier coup d'arquebuse qu'il tha; un autre François ayant aussi tiré en même temps de dedans les bois, l'effet inopiné de ces armes à feu, qui étoient nouvelles pour ces Barbares, les déconcerta; ils ne disputérent pas la victoire, que sans cela ils auroient peutêtre remportée. Ils abandonnérent le champ de bataille, & leurs retranchemens; ils se fauvérent dans les bois, où leurs ennemis les poursuivirent, en tuérent plusieurs » firest

embarde fon
invant
bruit
a poinqui vedés que
etta de

ui al-

nous a

ntres ,

la va-

e cou-

urope.

on que

acun fe
nt pied
fur le
arquer
du bois
nt fort

ade d**e** 

is détales pour pui l'acdemain d'appans l'obpit leurs e le jour et que le 228 MOEURS DES SAUVAGES quelques prisonniers, & le reste se sauva

comme il pûr.

Dans ces sortes d'occasions, leur petit nombre leur permet assez de s'attacher, pour ainsi parler, corps à corps, & de se battre comme en duel, ainsi que faisoient les Heros de l'Iliade & de l'Eneïde. Ils se connoissent assez souvent, & se parlent. Ils se demandent des nouvelles, se haranguent, & ne s'assomment point sans s'être fait auparavant quelque compliment, pareil & ceux que Virgile fait faire à son Enée.

Quoique les Sauvages soient faits à se battre dans les bois, & courant d'arbre en arbre, ils ne laissent pas de se comporter fort bien en plaine & à découvert. Ils ont même entr'eux une manière d'exercice pour faire leurs évolutions militaires, qui fait voir qu'ils ne combattent point à la débandade, & qu'ils sçavent garder leurs rangs. Champlain nous en donne ausli cette des-

cription.

Les Chefs, dit-il, prennent des bâtons » de la longueur d'un pied, autant en nombre qu'ils sont, & fignalent par d'autres oun peu plus grands, leurs Chefs, puis vont adans les bois, & esplanadent un espace » de cinq ou six pieds en quarré, où le Chef comme Sergent-Major, met par ordre tous ces batons, comme bon lui semble, » puis apelle tous ses compagnons qui vien-» nent-tous armés, & leur montre le rang \* & ordre qu'ils dévront tenir lorkqu'ils se » battront avec leurs Ennemis; ce que tous » ses Sauvages regardent attentivement, remarquant la figure que leur Chef a faire » avec ces bâtons, & aprés se retirent dealà, & commencent à se mettre en ordre,

» ainsi c » mêlen ∞tourne

so nuant ∞ leurs l

» Serger no rangs

» le meti » tienne:

Le Sié réfiftance des regle Pinduftri valeur la font des la vigila tous les ci n'ome une belle attaques vues, le mis en u mais il paliflades n'étant q garnir le tres, & c **Bepousser** ceux-ci [ des fléche bre fuffit duire tou leurs app telets fait eux . & a ir petit e, pour e battre les Hefe con-. Ils fe guent. fait auareil a e.

ts à se rbre en nporter Ils ont e pour ui fair débanrangs. te des-

bâtons noml'autres is vont espace e Chef re tous mble > i viene rang i'ils fe le tous H, refaue nt deordre.

A MERIQUAINS. mainsi qu'ils ont vu lesdits batons; puis se mêlent les uns parmi les autres, & re-

stournent derechef en leur ordre, conti-» nuant deux ou trois fois; & font ainfi à tous » leurs logemens, fans qu'il foit besoin de

» Sergent-Major pour leur faire tenir leurs » rangs, qu'ils scavent fort bien garder sans

· se mettre en confusion. Voilà la regle qu'ils

» tiennent en leur guerre.

# Siège des Places.

Le Siège des Places, où ils trouvent de la résistance, est encore une preuve qu'ils ont des regles d'un att militaire, où la ruse & l'industrie vont de pair avec la force & la valeur la plus intrépide. Si les Assiègeans font des efforts incroyables pour surprendre la vigilance des Assiégés, & pour vaincre tous les obstacles qu'on leur oppose, ceuxci n'omettent rien de ce qui peut servir 2 une belle défense. Les feintes, les fausses attaques, les forties vigoureuses & imprévues, les embuches, les furprises, tout est mis en usage de part & d'autre tour à tour: mais il n'est guéres de fiége qui dure. Les palissades n'étant que de bois, & les Cabanes n'étant que d'écorce, les Affiégés ont beau garnir leurs remparts de pierres, de poutres, & d'eau; ils ont beau être attentifs à sepousser les Assaillans par une grêle de traits; ceux-ci portent chez eux la désolation par des fléches enflammées, dont un petit nombre suffit, si le vent les favorise, pour réduire tout le Village en cendres. Ils font leurs approches sans crainte avec des mantelets faits de planches qu'ils portent devant eux, & à la faveur desquelles ils vont jusqu'au pied de la palissade, qu'ils sapent avec la hache, ou avec le feu: ou bien ils font une contre-palissade, laquelle leur servant de l'ouclier & d'échelles, leur donne le moyen de franchir les retranchemens ennemis, & de s'en rendre les maîtres. C'est ainsi que j'ai vû dans une de nos Relations, que sept cens Iroquois avoient forcé un Village de la Nation apellée du chat, où il y avoit près deux mille hommes pour la désendre, nonobstant une grêle continuelle de coups de sus les côtés.

# Sac & prife d'une Plase.

Il est impossible de bien dépeindre la trisse scène qui se passe dans un Village surpris ou force. Le Vainqueur barbouillé de noir & de rouge d'une manière propre à inspirer la terreur, & infolent de sa victoire, court par-tout en forcené, chantant son triomphe, & insultant aux vaincus par d'horribles cris. Tout ce qui tombe sous sa main, est immolé à sa cruauté barbare. Il met tout à seu & à sang dans la première chaleur du carnage. Sa fureur ne s'arrête que par la lassirude, & alors elle devient industrieuse pour être plus cruelle à l'égard des malheureux, qui ayant échappé aux premiers coups, ont le triste fort de tomber vifs entre leurs mains. Les Vaincus de leur côté n'ignorant pas ce qu'ils ont à attendre de la cruelle férocité des victorieux, aimant mieux périr, & s'ensévelir dans les cendres de leur parrie, que de survivre quelques momens à sa ruine, pour être exposés ensuite aux tourmens de ruanté la plus l'afinée, font des prodiges de

pent avec ils fonc r fervant lonne le nens enes. C'est lations, orcé un at, où il pour la ntinuelle ir eux de

la triffe irpris our noir &c spirer la court iomphe, bles cris. immout à feu du car-la lassificate pout eureux, ips, ont es mains, ont es mains, ont es mains, ont ie, que i ruïne, mens de diges de







Tom. III. Pag. 229.

valeur; & vengeance armes de cherchent dans celu enfin, quou par l'e dans l'impfiftance.

Commo ferver le s font dans les maître pêcher les & se rem discerner fureur mi ferver por les Vieilla prendre le droit inut bles parm avoir que échappoie dre, & les ge dans le tunées qu fausse pru avant que pris , & Ils en brû autre les

> Les peti des coups vancer jui en a cepen

lorsqu'ils p

Comme les Vainqueurs ne seautoient conserver le grand nombre de prisonniers qu'ils font dans un Village dont ils se sont rendus les maîtres, leur politique, qui vise à enpêcher les Vaincus de pouvoir se relever, & se remettre en état de défense, leur fait discerner ceux qu'ils veulent facrifier à la fureur militaire, & ceux qu'ils veulent réserver pour les incorporer parmi eux. Ainst les Vieillards qui auroient de la peine à apprendre leur Langue, ou que leur âge rendroit inutiles : les Chefs & les Considérables parmi les Guerriers, dont ils pourroient avoir quelque chose à craindre s'ils leur échappoient : les enfans d'un âge trop tendre, & les infirmes qui seroient trop à charge dans leur route, font les victimes infortunées qu'ils immolent à leur rage & à leur fausse prudence. Ils en brûlent plusieurs avant que de fortir du Village qu'ils one pris, & comme sur le champ de bataille. Ils en brülent ensuite tous les soits quelque autre les premiers jours de leur marche, lorsqu'ils peuvent se regirer sans crainte d'être pourfuivis.

Les petits Partis n'étant pas en état de faire des coups d'éclat, n'osent presque pas s'avancer jusqu'aux portes des Villages. Il y en a cependant qui le font; mais se sont des

MOEURS DES SAUVAGES coups rares, & pleins de témérité, tel que fut celui d'un froquois, qui approchant secrettement de la palissade d'un Village où Fon chantoit actuellement la Guerre; & ayant apperçu deux Sauvages fur une guétite, y monta adroitement, déchargea un coup de massuë sur la tête de l'un; & ayant jette l'autre par terre, se donna le temps de l'égorger, & d'enlever la chévelure à tous les deux, après-quoi il se sauva. Ils font leurs coups d'ordinaire dans les lieux de chasse & de pêche, & quelquesois à l'entrée des champs & des bois, où aprés s'être renus tapis dans les broffailles pendant quelques jours, le malheur de quelques passans, qui ne pensent à rien moins , leur donne l'avantage de la surprise & de la victoire. Harceles ensuite par la crainte d'être pourfuivis, ils fuyent plutôt, qu'ils ne battent en retraite : cassent la tête aux blesses, & à ceux qui ne peuvent les suivre, & ne ménent de prisonniers avec eux qu'à proportion de leur petit nombre; s'iis ont envied'en brûler quelqu'un, qui leur paroisse surnuméraire, & qu'ils ne crovent pas avoir le temps de le faire à leur aise, ils l'artachent à un arbre, & mettent le feu à un autre arbre voisin, qui foit dans un juste éloignement; pour le faire souffrir long-temps, & ne le brûler qu'à la longue. Ces misérables ainsi abandonnés, meurent comme des forcenés, ou du feu lent qui les consume, ou d'une faim cruelle, si le feu n'a pûr r'allumer assez bien pour leur faire sentir son activité.

#### Des Chévelures enlevées-

Tous les Guerriers, lorsqu'ils fon assemblés en Corps d'armée, avant de donner un com-

de ceux qui la portent d bout d'une ron, à la v cette conqu les autres d la chévelui cernent po crane, co oreilles juf voir arrach liffent, con les des bêt étendent el l'attachent diverses co côté oppoi peinture h l'ont enlev perche, & qu'il y a de quil'on fai lever la ch plus que d les avoir a sieurs en so me dans no blable acc le nom de bien. Elle quisé, doi Les Scy de l'Asie & trefois cel

bat, oud'a

leur féroc point ign

& Berodo.

bat, ou d'attaquer une Place, coupent la tête de ceux qu'ils ont tués, & surpris à l'écart, & la portent dans leur camp,où ils l'exposent au bout d'une espèce de pique ou d'un long baron, à la vue des Ennemis sur qui ils ont fait cette conquête. Mais en se retirant, ou dans les autres occasions, ils ne font qu'enlever la chévelure de tous ceux qui sont morts. Ils cernent pour cet effet la peau qui couvre le crâne, coupant au-dessus du front & des oreilles jusqu'au derrière de la tête. Après l'avoir arrachée, ils la préparent, & la ramollissent, comme ils ont coûtume de faire à celles des bêtes qu'ils ont prises à la chasse. Ils étendent ensuite cette peausur un cercle où ils l'attachent ; ils la peignent des deux côtés de diverses couleurs, quelquefois ils tracent du côté opposé aux cheveux, le portrait, ou la peinture hiéroglyphique de celui à qui ils l'ont enlevée, & la suspendent au bout d'une perche, & la portent ainsi en triomphe. Cè qu'il y a de surprenant, c'est que tous ceux 3 qui l'on fait cette cruelle opération de leur enlever la chévelure, n'en meurent point, non plus que du coup de casse-tête, dont on a cru les avoir assommés à n'en plus revenir. Plusieurs en sont réchappes, & j'ai vu une femme dans nôtre Mission, à qui après un semblable accident, les François avoient donné le nom de la Tête pelée, & qui se portoit fort bien. Elle étoit mariée à un François iroquisé, dont elle avoit des enfans.

Les Scythes & d'autres peuples Barbares de l'Asie & de l'Europe, s'étoient rendus autrefois célébres par ces terribles marques de leur férocité, que les Aureurs anciens n'ont point ignorées. Voici comme \* Hérodote

mblés com-

GES

tel que

hant se-

lage ou

re; &

ne gué-

rgea un

x ayant

temps

elure à

va. Ils

s lieux

sà l'en-

s s'être

t quel-

astans,

donne

ctoire.

pour-

tent en

àceux

ent de

de leur

r quel-

re, &c

s de le

bre, &

n, qui

e faire

qu'à la

nnés ,

eu lent

off le

r faire

<sup>#</sup> Herodo, Lib A. M. 64.

214 MOFURS DES SAUVAGES s'explique au sujet des Scythes. » Un Scythe boit du fang du premier prisonnier » qu'il fair, & il presente au Roi les têtes de so tous ceux qu'il a tuez dans le combat ; car sen portant une tête, il a part au butin, au-» quel il n'a nul droit sans cette condition. » Il coupe cette tête de cette manière. Il la » cerne autour des oreilles, & ayant séparé » la tête d'avec le reste, il en arrache la peau, » qu'il a foin de ramollir avec ses mains, & ⇒ d'apprêter comme on apprête une peau de » bœuf. Il en fair ensuite un ornement, & l'attache au harnois de fon cheval en guife so de trophée. Plus un particulier a de ces n sortes de dépouilles, plus il est confideré & » eltime. Il s'en trouve qui cousent plusseurs » de ces peaux ensemble, comme si c'étoient » des peaux de bêtes, & s'en font des vétemens. Plufieurs écorchent les mains droi-> tes de leurs ennemis; ils enlévent habilement cette peau avec les ongles qui y re-" stent attachez, & ils s'en servent pour orner leur Carquois, parce que la peau de » l'homme est épaisse, & plus éclatante par s sa blancheur, que celle de tous les autres ⇒ animaux. Il y en a encore un grand nom-» bre qui écorchent les hommes entiers; ils » en font sécher la peau sur des chevalets, & s'en servent ensuite de housse qu'ils met-> tent fur leurs chevaux.

Ce sont-là, dit cet Auteur, des coûtumes reçues chez ces Peuples. Il explique ensuite de quelle manière ils font des rasses du crane de leurs ennemis les plus considérables, & de leurs amis même les plus familiers qu'ils ont vaincus en combat fingulier en presence du Prince, quand les différends survenus entr'eux les ont contrains de les apeller en duël.

Les Gaulo que les Scyt ∞écrit à peu •quelqu'un otre, ils ch » Ancêtres, au contrai pris pour » ce qui per » ge, & les » leurs chev w Ils font po » les enfang » pendant o ∞eux-mêm » trophées » Pour ce q so les plus ce

> » me de céc so gers qui p » rite de ce mêmes,

» dans des c

» fommes w n'ont pas Les ancie dus des mê te ainsi que Livre de la

des Gauloi tagne & de me maniér mis; ce qu quel affure Nord n'ét Gaulois.

> @ Dieder. Si Elias Skee

Les Gaulois n'étoient pas moins barbares que les Scythes, & Diodore de Sale en pécrit à peu prés dans les mêmes termes, p Si "quelqu'un, dit il, s'avance pour les combastre, ils chantent les belles actions de leurs » Ancêtres, & les leurs propres. Ils affectent » au contraire de témoigner un souverain mé-» pris pour leurs ennemis, n'oubliant rien de » ce qui peut servir à leur faire perdre coura-» ge, & les intimider. Ils pendent au cou de » leurs chevaux les têtes qu'ils ont coupées. " Ils font porter par leurs esclaves les dépouil-» les ensanglantées de ceux qu'ils ont vaincus, » pendant que par leurs chants ils célébrent »eux-mêmes leur victoire. Ils attachent ces » trophées aux vestibules de leurs maisons. » Pour ce qui est des têtes de leurs ennemis » les plus confidérables, ils les conservent » dans des caisses embaumées avec de la gom-» me de cédre, & en les montrant aux Etran-» gers qui passent chez eux, ils se font un mé-» rite de ce que leurs Ancetres, ou bien eux-» mêmes, ils ont refuse de recevoir de grosses. » sommes d'argent pour ces têtes, dont ils » n'ont pas voulu se défaire.

Les anciens Germains, qui étoient descendus des mêmes Scythes dont parle Hérodote ainsi que le prétend Elie \* Skéed dans son Livre de la Religion ancienne des Germains, des Gaulois, des l'euples de la Grande Bretagne & des Vandales, en usoient de la même manière à l'égard des têtes de leurs ennemis; ce qui est consirmé par § Strabon, lequel assure que la plûpart des l'euples du Nord n'étoient point dissérens en cela des

Gaulois.

n Scv-

onnier

êtes de

t ; car

in, au-

dition.

e. Il la

féparé

a peau,

ins, &

eau de

ent, &

guife

de ces

dere &

uficurs

toient

s vete-

s droi-

labile-

y re-

ur or-

eau de

ite par

autres.

nom-

rs; ils

ets, &

met-

tumes

nfuite

crane

es , 85

qu'ils

efence

venus

ller en

Dieder, Siell. Lib. 5. p. 212. & 213. Elias Skeed, p. 381. & Srab, Lib. 4.

236 MOEURS BES SAUVAGES

Elie Skeed prétend aussi que cet usage barbate étoit pratiqué de presque tous les Orientaux ; & c'est peut être à cet usage que Dieu fait allusion dans ce passage du \* Deutéronome : » J'enyvrerai mes fléches de leur fang, » & mon epee se saoulera de leur chair. Duel est ce sang dont il veut enyvrer ses » fleches? Le sang des morts qui seront tués » fur le champ de bataille, & le sang des capntifs dont on dépouille la tête. Inchriabo sagittas meas sangume, & gladius mens devorabit sarnes, de cruore occiforum, & de capitoitate nudati inimicorum cap tis. Le sens du passage est bien plus complet en interprétant ce dépouillement de cette opération sanglante, qui enleve la peau des captifs ju qu'au crane, qu'en l'expliquant avec les Interprétes de la coûtume d'ôter le casque aux prisonniers de guerre, & de les faire marcher tête nuë.

Les Iroquois se contentent d'enlever ces chévelures de la manière dont je l'ai décrit. Il y a quelques Nations de l'Amérique qui écorchent leurs ennemis morts, qui sont parade de ces dépouilles, & qui se servent sur-tout des mains pour en faire des poches à mettre leur Tabac, & qu'on apelle en Ca-

nada sacs à perun.

# Retour des Guerriers & des Prifonniers.

Les Prisonniers qui ont été enlevez par de petits partis sont bien moins malheureux dans leur marche, que ceux qui ont été pris par un Corps d'Armée, parce que les Vainqueurs n'étant point animez par le nombre de leurs gens ou de leurs esclaves, ne pensent qu'à se sauver, & à mener surement

A Dentere gap. 12, V1 42, 411

leur conqué ils leur lien coudes, affi dos, de ma fans que né & qu'ils a courir & f certain bala çon de les l qu'ils ne fo neffe. Un N vû un Sauv qu'il ne po devançoit courfe.

Man

Le tems lui de la nu fur le dos que la terr piquets po lier leurs bi dus en for enfonce de on attache nier par le tours. Enfi avec un ai qui a soin qu'il met afin d'être quelque m

Cette po entière, o c'est un m faison des

E S age bars Orienue Dieu itéronoir fang. ir chair. vrer fes ont tues des capriabo (alevorabit itate nu-Tage est epouilqui en-, qu'en contule guer-

décrit, que qui font pafervent poches en Ca-

par de eureux té pris Vainiombre le pen-

ement

AMERIQUA'N S. leur conquête à leur Village. L'our cet effet ils leur lient seulement les bras au-dessus des coudes, assujettissant leurs liens derrière le dos, de manière qu'ils ont les mains libres. sans que néanmoins ils puissent se détacher, & qu'ils ayent même affez de liberté pour courir & se sauver, laquelle dépend d'un certain balancement du corps que cette facon de les lier leur ôte absolument, à moins qu'ils ne so ent exercez à courir ainsi de jeunesse. Un Missionnaire m'a assûré qu'il avoit vû un Sauvage qui s'y étoit tellement fait, qu'il ne pouvoit pas courir autrement, & devançoit cependant tous les autres à la courfe.

# Manière de garder les Prisonniers.

Le tems le plus fâcheux pour eux, est celui de la nuit; car tous les foirs on les étend sur le dos presque tout-nuds, sans autre lie que la terre, dans laquelle on plante quatre piquets pour chaque prisonnier, afin d'y lier leurs bras, & leurs pieds ouverts & étendus en forme de Croix de saint André. On enfonce de plus un cinquiéme piquet auquel on attache un collier, qui prend le prisonnier par le col, & le serre de trois ou quatre tours. Enfin on le ceint par le milieu du corps avec un autre collier ou sangle, dont celui qui a soin du captif, prend les deux bouts qu'il met sous sa tête pendant qu'il dort, afin d'être éveillé, si son prisonnier faisoit quelque mouvement pour se sauver.

Cette posture si contrainte durant une nuit entière, est sans doute un supplice. Mais c'est un martyre des plus rigoureux dans la saison des Mousquites & des Maringoins, ou Cousins; car il n'est pas possible d'exprimer jusqu'où va l'importunité de ces animaux, qui volant par millions, & ne faifant que bourdonner, ne cessent d'ensoncer leurs aiguillons jusqu'au vis & de succer le sang, laissant un venin dans chaque piqueure, qui cause en même-tems, & une instammation, & une forte demangeaison.

Du reste, ils font toujours espérer à ces pauvres malheureux, qu'à leur arrivée on leur donnera la vie. Lors même qu'ils sont éloignez des lieux où ils les ont pris, on ne garde plus tant de mesures pour les veiller, & on leur donne une liberté si grande, qu'elle devient quelquefois funeste à leurs Vainqueurs. Car il est souvent arrivé que les esclaves mal gardez se sont détachez, ont assommé une partie de leurs ennemis ensévelis dans le sommeil, & se sont rendus maîtres des autres, les ont faits prisonniers à leur tour, leur laissant tout lieu de se plaindre de leur trop grande confiance, & d'une sécurité imprudente, qui devenoit la cause de leur perte.

#### Cri de Mort.

Les Guerriers approchant de leur Village, ou d'un Village de leurs Alliés, détachent quelqu'un de leur troupe pour aller porter la nouvelle de leur retour, & cependant ils font alte en attendant qu'on vienne audevant d'eux. Celui qui a cette commission, d'aussi loin qu'il apperçoit le Village, ou dés qu'il peut présumer qu'il seta entendu, commence à faire le cri de mort, en criant kôbe; parole qu'il traîne autant qu'il peut & qu'il répète un nombre de fois, égal à celui

le d'exces antne faienfoncer uccer le piqueuinflam-

rer à ces
rivée on
'ils font
', on ne
veiller,
e, qu'els Vaine les efont afnfévelis
maîtres
s à leur
blaindre
'une fêla cause

Village, tachent porter dant ils ne auniffion, ou dés , comnt kôhe; & qu'il à celui



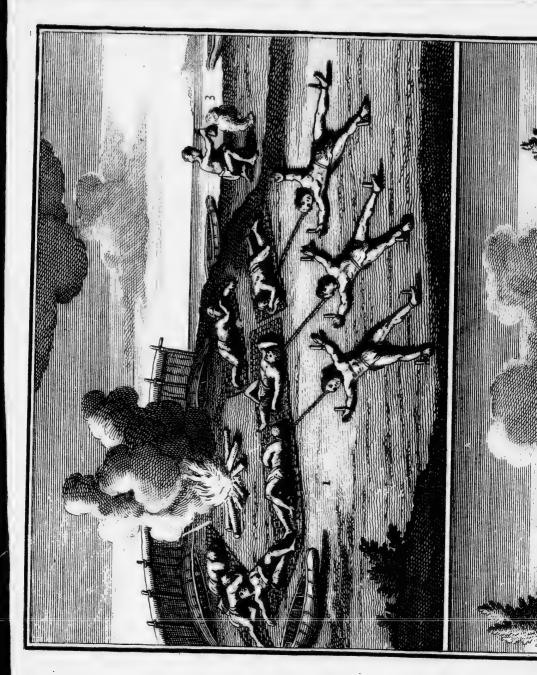



32.

Tom. III. Pag. 237

des personne tes dans le c Ce cri est p tend de fort & pendant la les Cabanes d'où vient le nuë sa route son cri de n du Village, de lui. Alors il dit à voix b pour l'écoute nom de ceux leur mort sai de ce qui les fon rapport, Conseil, to Après ce réci intéresses do les pleurer d vent les com ce.L'Envoyé ne, ou bien quelque autre tente ou d'ho ger, aprés qui s'elt passé les complime reux retour.

Ils ont ce r que quelque a & quelque av le prémier s e'est celui de perdu parmi parriciper; l se dit qu'apr AMERIQUAINS

239

des personnes de leur troupe, qui sont mortes dans le combat, ou pendant le voyage. Ce cri est perçant, & fort lugubre. Il s'entend de fort loin, sur-tout sur la Rivière, & pendant la nuit. Aussi-tôt on sort de toutes les Cabanes du Village, & on court du côté d'où vient le cri. Cependant l'Envoyé continuë sa route, redoublant de temps en temps son cri de mort. Il ne s'arrêre qu'au milicu du Village, où il se forme un cercle autour de lui. Alors avant repris un reu ses esprits, il dit à voix basse à l'un des anciens, commis pour l'écouter, le précis de leur voyage, le nom de ceux qu'ils ont perdu, & le genre de leur mort sans omettre aucune circonstance de ce qui les concerne. Cet ancien ayant cuit son rapport, répète à haute voix, en style de Conseil, tout ce que celui-ci a raconté. Après ce récit, chacun se retire chez soi. Les intéresses dont les parens sont morts, vont les pleurer dans leurs Cabanes, où ils reçoivent les complimers ordinaire de condoléance.L'Envoyé de son côté se retire dans la sienne, ou bien s'il est étranger, il entre dans quelque autre où il ait quelque alliance de patente ou d'hospitalité. On lui donne là à manger, après quoi il raconte en détail tout ce qui s'est passé dans leur expédition, & reçoit les complimens de félicitation sur son heureux retour.

Ils ont ce respect les uns pour les autres, que quelque complette que soit leur victoire & quelque avantage qu'ils ayent remporté,, le prémier sentiment qu'ils sont paroître, c'est celui de la douleur pour ceux qu'ils ont perdu parmi les leurs. Tout le Village doit y participer; la bonne nouvelle du succès ne se dit qu'après qu'on a donné aux morts les

premiers regrets qui leur sont dûs. Cela étant fait, on avertit de nouveau tout le monde par un second cri, on lui donne part de l'avantage qu'on a remporté, & on se livre à la joye qu'a mérité la victoi-

Les femmes font la même chose à l'égard des hommes qui sont aliés à la chasse ou à la guerre. Car au moment de leur retour, elles vont les attendre sur le rivage; & au lieu de leur témoigner d'abord la joye qu'elles doivent sentir de les voir arriver en bonne santé, elles commencent par pleurer ceux de leur parenté, qui sont morts dans le Village pendant leur absence, & leur annoncent la perte qu'ils ont faite par leurs nénies, & leurs chansons thréniques dont nous parlerons dans la suite.

#### Cri de Victoire.

S'il n'y avoit eu personne de tué ou de mort du côté des Vainqueurs, comme il artive souvent dans les petits partis, qui vont plûtôt à la picorée qu'à la guerre, alors l'Envoyé, au lieu d'un cri de mort, fait un cri de triomphe en criant Kôbe; mais prononçant ce mot d'une manière plus briève & plus coupée. Il la réstère autant de fois qu'il a de prisonniers ou de chévelures, & tout le Village s'abandonnant au plaisir que cause un tel cri, court avec avidité pour apprendre la bonne nouvelle.

\* Il est surprenant qu'une coûtume aussi singulière ne nous ait point été détaillée par les Auteurs anciens. Elle est cependant pas-

\* Lan. 116 Relay, de la Colchide , cap. xx. p. 67.

fée d'Afie e core aujour est le cri de celui des F

Les Anc
fçachant le
d'eux pour
tour, pour
& pour fe

Le jour

riers aband s'ils n'y pr rendent au ies uns des ils font pa peints, & gens qui v qui sont c rent pour espèce de tr chose d'hor Car foit qu qu'on ne l gloire des V noir & de t lemnité. O rehaussée d gauche un gne, qui el willent, o fentoient le

lier de por

elle-même

droite on le

au col du p

€ee

AMERIQUAINS. 241 fée d'Asse en Amérique, & se pratique encore aujourd'hui dans la Colchide. L'ohi qui est le cri de mort des Mingreliens, est ausse celui des Hurons.

Les Anciens & les parens des Guerriers sçachant leur arrivée, députent au-devant d'eux pour les féliciter sur leur heureux retour, pour leur porter des rafraîchissemens, & pour se charger de conduire les esclaves.

### Entrée des Prisonniers.

Le jour destiné à cette entrée, les Guerriers abandonnent leurs prisonniers comme s'ils n'y prenoient plus aucun interêt; ils se rendent au Village seuls, marchant à la file les uns des autres à peu prés comme quand ils font partis, mais fans chanter, fans être peints, & même en habits déchirés, comme gens qui viennent de loin. Cependant ceux qui sont chargés des prisonniers, les préparent pour cette cérémonie, laquelle est une espèce de triomphe, qui a pour eux quelque chose d'honorable & de triste en même tems. Car soit qu'on veuille leur faire honneur, ou qu'on ne leur en fasse que pour relever la gloire des Vainqueurs, on peint leur visage de noir & de rouge comme dans un jour de solemnité. On orne leur tête d'une couronne rehaussée de plumes; on met dans leur main gauche un bâton blanc revêtu de peau de cigne, qui est une espèce de bâton de commanment, ou de sceptre, comme s'ils réprésentoient le Chef de la Nation, ou la Nation elle-même qui a été vaincue. Dans leur main droite on leur met la Tortuë, & on attache au col du plus apparent des esclaves, le collier de porcelaine que le Chef de Guerre a Tome III.

ne aussi illée par ant pas-

fée

67.

E 3

lûs. Cela

u tout le

ui donne

orté, &

a victoi-

à l'égard

e ou à la

our, elles u lieu de

elles doionne fan-

ceux de

e Village

oncent la

, & leurs

rons dans

ié ou de

me il ar-

qui vont

e, alors

, fait un

als pro-

riéve &

ois qu'il

tout le

ie cause

prendre

reçû ou donné, lorsqu'il a levé le Parti, & sur lequel les autres Guerriers ont pris leur engagement. Mais si d'un côté on leur fait honneur, de l'autre, pour leur faire sentir leur misére, on les déposille de tout le reste; de sorte qu'ils sont presque entiérement nuds, & on les fait marcher les bras liés derrière le dos au dessus du coude, ainsi que je l'ai

déja dit.

Te me suis informé des Canadiens les plus habiles, & qui ont eu plus de communication avec les Sauvages, pour sçavoir quelle pouvoit être la fignification de ce bâton blanc revêtu de plumes de cigne. Quelques-uns m'ont dit que c'étoit un symbole, qui représentoit à ces pauvres esclaves le triste sort de leur condition, & qu'ils avoient absolument perdu tout droit sur eux-mêmes, & sur leur propre vie. Cependant un Officier m'a raconté un fait dont il avoit été témoin, & d'où l'on pourroit inférer que ce bâton est une marque d'honneur; car un petit l'arti de Guerriers ayant fait deux prisonniers dans une rencontre où il se trouva, l'un des deux supportant avec peine sa nouvelle destinée, & ne prenant ce bâton qu'avec une nonchalance, qui témoignoit l'excès de sa douleur, l'autre compagnon de son malheur le lui arracha de force, lui disant avec indignation, que la lâcheté qu'il faisoit paroître, marquoit bien qu'il n'étoit pas digne de le porter, Il se mit ensuite à marcher sièrement portant les deux bâtons, celui qu'on lui avoit mis en main, & celui qu'il avoit arraché.

La marche des Prisonniers commence par ceux du Village, qui portent les chévelutes des morts attachées au bout de longues

enfuite tout le le son de la Ceux du temps de à la renc demi-lie à se don dépens.I tandis qu tout le r en fuivai leurs bé, de leurs p tes, on le cun s'effo peut. Les & de bât la grêle. defenden font, & leurdevie les arrête faire dive y entrent. leur faire dents, o doigt, an dans le C l'aura den

baguette

vent tou

Il y a ce blies entr' fois plus Les Guer jusqu'à ce poüillent AMERIQUAINS.

baguettes comme des demi piques. Ils se suivent tous à la file de distance en distance; ensuite viennent les esclaves, qui chantent tout le long du chemin, faisant accorder le son de la Tortuë avec leur chanson de mort. Ceux du Village étant avertis à peu prés du remps de l'arrivée des Prisonniers, leur vont à la rencontre à un quart de lieue, ou à une demi-lieuë loin, & presque tous se préparent à se donner un cruel divertissement à leurs dépens. Dés qu'on les a joints, on les arrêtes & tandis qu'ils chantent leur chanson de mort, tout le reste du Village danse autour d'eux, en suivant la cadence de leur chanson par leurs hé, hé redoubles, qu'ils tirent du fonds de leurs poirrines. Aprés les avoir ainsi arrêtes, on les fait courir; & c'est alors que chacun s'efforce à leur faire le plus de mal qu'il peut. Les coups de pierre, les coups de poing & de bâton leur pleuvent sur le corps comme la grêle. On ne trouve pas mauvais qu'ils se défendent, & on en rit. Mais lies comme ils sont, & accablés par le nombre, leur défense leurdevient fort inutile. Chacun a droit de les arrêter, & jusqu'au Village on leur fait faire diverses pauses ou stations. Avant qu'ils y entrent, quelque ancien les arrête aussi pour leur faire arracher quelques ongles à belles dents, on pour leur faire couper quelque doigt, ainsi qu'il aura été auparavant réglé dans le Conseil, ou que quelque particulier l'aura demandé.

Il y a cependant sur cela quelques loix établies entr'eux, mais qu'ils observoient autrefois plus scrupuleusement qu'aujourd'hui. Les Guerriers ont droit sur leurs prisonniers jusqu'à ce qu'ils les ayent donnés; ils se dépouillent en quelque sorte de ce droit à l'en-

L 2

Parti, & Parti, & Parti, & Parti, & Parti, Partir leur fait re fentir le reste; érement liés der-

ue ie l'ai

s les plus municair quelle on blanc ques- uns qui rerilte fort abfolu-, & fur icier m'a noin, & paton est Parti de

ers dans des deux lestinée, nonchadouleur, e lui argnation,

e le por-

iérement u'on lui voit ar-

ence par chévelulongues

244 MOEURS DES SAUVAGES trée des Villages, pour laisser à leurs compatriotes ou à leurs alliés la fatisfaction de s'en divertir; ce que chacun fait avec plus ou moins de fureur, selon qu'il est plus ou moins anime par les pertes que la guerre lui cause. C'est-la une espèce de triomphe dont les Guerriers ont tout l'honneur, quoiqu'ils n'y paroissent pas, & dont le peuple a tout le plaisir. Néanmoins, comme les Guerriers ne se déposisilent pas tellement de ce droit sur leurs prisonniers, qu'ils ne doivent leur revenir, il est de leur intérêt qu'ils leur revienpent le plus sains, & le moins disgraciés qu'il se peut, afin que le présent qu'ils en doivent faire dans la Cabane de leurs peres, où ils doivent remplacer les morts, soit reçû plus agréablement. C'est pour cela qu'il a été établi, que ceux qui veulent mutiler, soient obligés de donner un présent proportionné à la mutilation, afin de dédommager celui à qui il appartient.

La passion se mêle souvent dans ces rencontres, & il n'est pas toujours aise de sauver ceux à qui l'on voudroit faire donner la vie, à cause de ces mutilations, qui les rendant inutiles, les font jetter au feu. Pour cette raison on cache avec soin la destination qu'on en yeur faire; mais si le secret en est éventé, & que les personnes à qui ils sont destinez, soient de quelque considération, elles vont au-devant de ceux qu'elles ont envie de fauver, & les conduisent elles mêmes par la main. Le respect qu'on a pour elles, sauve à ces pauvres malheureux le mal qu'on leur feroit sans cette précaution. Autrement ils sont a maltraitez, qu'en entrant au Village, le sang leur coule de toutes parts; & ils sont quelquefois dans un état si pitoyable, que c'est une be sous l

Ce dra ges de la trouvent ils dotve tout c'est rémonie, modérat de passage

La grê

entrent o

une Caba

les Anci

riers qui nent alor eux. On heureux leur ord mort, & pens. O mal, que ils font. danser, & fons de le Vainque  $\mathbf D$ 'une  $\mathbf C$ & on le jours da Guerrier Village détermir

La des après lec tout le m AMERIQUAINS. 245 c'est une merveille qu'ils n'ayent pas succom-

be fous les coups.

ompa-

ie s'en

lus ou

moins

cause.

nt les

'ils n'y

tout le

iers ne

oit fu**r** 

eur reevien-

s qu'il

oivent

où ils

ü plus

té éta-

foient

onné à

celui à

enconfauver

a vie,

endan**t** tte rai-

qu'on

venté.

stinez.

s vont

de sau-

par la

fauve à leur te-

ils sont

ils font

Ce droit d'entrée est du dans tous les Villages de la Nation ou de leurs alliez, qui se trouvent sous leurs routes, jusqu'à celui où ils doivent être définitivement jugez; partout c'est la même aubeine, & la même cérémonie. On a cependant plus d'égard & de modération dans les Villages qui ne sont que

de passage.

La grêle des coups cesse au moment qu'ils entrent dans le Village. On les introduit dans une Cabane de Conseil, où se retrouvent avec les Anciens & toute la jeunesse, les Guerriers qui les ont amenez, lesquels reprennent alors le premier droit qu'ils avoient sur eux. On donne à manger à ces pauvres malheureux; aprés-quoi le Chef des Guerriers leur ordonne de chanter leur chanson de mort, & de divertir la compagnie à leurs dépens. On ne leur fait pas néanmoins d'autre mal, que celui de jouir de l'état misérable où ils sont. Tout le plaisir consiste à les voir danser, & à les entendre chanter des chansons de leur pays, ou bien de celles que leurs Vainqueurs leur ont apprises chemin faisant. D'une Cabane on les conduit dans une autre, & on les promene ainsi pendant quelques jours dans les Cabanes, jusqu'à ce que les Guerriers se remettent en route; ou si c'est le Village de leur féjour, jusqu'à ce qu'on ait déterminé & déclaré à qui on doit les donner.

### Destination des Esclaves.

La destination s'en fait dans un Conseil, après lequel on fait le cri dans le Village, où tout le monde s'assemble dans la place publi-

46 MOEURS DES SAUVAGES que pour y apprendre le sort des esclaves. Un Ancien déclare le partage qu'on en a fait, les Nations alliées, ou les personnes à qui ils sont donnez, & le nom de ceux ou de celles qu'ils doivent remplacer. On distribue aussi en même temps les chévelures, lesquelles tiennent lieu d'un esclave, & remplacent aussi une personne. Ceux qui reçoivent ces chévelures, les conservent avec soin, les suspendent pendant quelque temps aux portes de leurs Cabanes; elles s'en font un ornement dans les solemnitez publiques, sur-tout lorsqu'on chante la Guerre; & enfin elles les sufpendent de nouveau aux portes de leurs Cabanes, où le temps acheve de les consumer.

Aprés cette distribution on conduit les esclaves dans les Cabanes où ils sont donnez, & on les y introduit; ou bien, on les laisse à la porte dans le vestibule; ce qui se pratique sur-tout lorsqu'on n'est pas déterminé à leur donner la vie. Là on leur fait donner sur le champ à manger. Cependant ceux de cette Cabane, leurs parens & leurs amis pleurent les morts que ces esclaves remplacent, conme si on ne faisoit que de les perdre; & on verse dans cette cérémonie des larmes véritables pour honorer la mémoire des personnes, dont la vûë de ces esclaves rappelle un souvenir amer, & renouvelle la douleur qu'on a

euë de les avoir perduës.

Les Guerriers qui donnent un esclave, le donnent avec le collier qui a servi d'engagement à leur entreprise, ou qui leur sert de parole, pour dire qu'ils ont rempli leur obligation. Ils dépouillent l'esclave de tout le reste, excepté de la seule pièce qu'ils ne peuvent lui oter avec bienséance. La Cabane à qui l'esclave est donné, doit répondre à ce present

par un auti elle le jett Village, ét bare qu'il a

On brûle lorfau'ils personnes bien mêm morts fur relle. On 1 on les dor expression personnes bligation of toûjours d bane de leu ce qu'on a représente qui ont cet plaindre qu faire un e les risques

Souvent prisonniers partient au suite pour pas alors on e, & de pout miet que le Cordans la suite ciens & l'inclination vie ou de communér

d'être tuez

dont ils les

par un autre si elle lui donne la vie; mais si elle le jette au seu, le present se prend sur le Village, étant juste qu'il paye le plaisir bar-

bare qu'il a de le faire mourir.

On brûle toûjours deux ou trois esclaves, lorsqu'ils sont donnez pour remplacer des personnes de grande considération, quand bien même ceux qu'on remplace, seroient morts sur leur natte, & de leur mort naturelle. On n'est point surpris que ceux à qui on les donne, les jettent au feu, selon leur expression; mais après cela il faut que les personnes intéressées se contentent; car l'obligation de remplacer les morts, subsistant toûjours dans les enfans par rapport à la Cabane de leurs peres & de leurs tantes, jusqu'à ce qu'on ait donné la vie à une personne qui représente celle qu'on veut ressusciter; ceux qui ont cette obligation, auroient droit de se plaindre qu'on les ménage peu; puisque pour faire un esclave, ils sont obligez de courir les risques d'être faits esclaves eux-mêmes, d'être tuez ou brûlez, de la même manière dont ils les brûlent chez eux.

Souvent les Anciens appliquent quelques prisonniers au sisk, comme un bien qui appartient au public, & qui peut servir dans la suite pour quelque affaire d'Etat. On ne laisse pas alors de les déterminer à quelque Cabane, & de leur faire relever quelque nom, pout mieux déguiser les intentions secretes que le Conseil peut avoir prises, ou prendre dans la suite à leur sujet. D'autresois les Anciens & les Guerriers eux-mêmes, en les donnant dans une Cabane, sont pressentir l'inclination qu'ils ont sur la décision de leur vie ou de leur mort, & cette inclination est communément suivie par la déférence qu'on

nement ut lorfles fufles fufles efonnez, laisse à laisse à leur fur le le cette leurent

, com-

; & on

vérita-

fonnes,

in fou-

u'on a

res. Un

ait , les

qui ils

celles

ië aussi

quelles

nt austi

es ché-

suspen-

ave, le ngagengagende paobligae refte,
vent lui
ui l'efpresent

248 MOBURS DES SAUVAGES a pour eux; mais elle ne fait pas loi. Celles à qui on les donne, en sont tellement maîtresses, que l'inclination de tout le Village ne seauroit les sauver, si elles ont envie de les jetter au feu; ni les faire mourir, si elles ont

la volonté de leur donner la vie.

Les circonftances critiques où se trouvent ces malheureux, décident affez souvent de leur destinée. Leur perte est comme assurée, s'ils tombent dans une Cabane où l'on ait perdu beaucoup de Guerriers, ou quelque autre personne que ce puisse être, ne fut-ce qu'un enfant à la mammelle, dont le deiil est encore récent. Ils ne courent pas un moindre risque, si leur age, leur physionomie & leur caractère ne plaisent pas, & font craindre qu'on n'en retirera pas de grands services, si on les donne à certaines Mégères, lesquelles se font un plaisir de leur inhumanité : ou bien si on les applique à des Cabanes pauvres, qui ne soient pas en état de reconnoître le présent, de nourrir & d'habiller l'esclave. Les Tésuites ont sauve plusieurs de ces malheureuses victimes, qu'ils ont retirez des feux de ces Barbares, en fournissant les préfens nécessaires pour leur conservation.

Leur sort est bien-tôt décidé, si les personnes à qui ils sont donnez, se trouvent dans le Village. Mais si elles sont absentes, ces infortunez vivent jusqu'à leur retour dans une cruelle incertitude entre la vie & la mort. On leur donne néanmoins une liberté raisonnable; ils ne sont ni liez, ni enchaînez, on les entretient dans l'espérance de la vie, & on se contente de veiller à ce qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Souvent pour les tranquilliser, & pour les tromper mieux, on leur laisse ignofer dans ces occasions à qui ils ont été donnez.

Ein du Tome traisiéms

Celles à maîtrefvillage ne vie de les elles ont

trouvent suvent de affurée, l'on ait quelque ne fut-ce t le deiiil un moinnomie & ont crainfervices, , lesquelanité: ou pauvres, moître le l'esclave. ces maltirez des t les pré-

s personnt dans le ces infordans une mort. On raisonnaz, on les , & on se issent pas

ion.

lliser, & se ignodonnez.

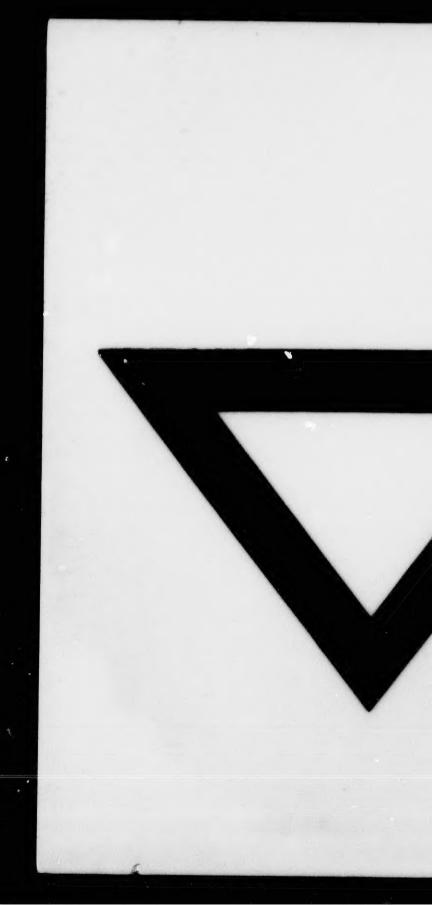